

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





BCU - Lausanne



1094840257<sub>5</sub>[c

## MÉTHODE

POUR ÉTUDIER

### LA GEOGRAPHIE;

Où l'on donne une Descripcion exacte de l'Univers, formée sur les Observations de l'Académie Royale des Sciences, & sur les Auteurs originaux.

### AVEC

Un Discours préliminaire sur l'Étude de cette Science, & un Catalogue des Cartes, Relations, Voyages & Descriptions nécessaires pour la Géographie.

Par M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy.

QUATRIEME ÉDITION,

Revue, corrigée & augmentée.

TOME VII.



16 135/7

### A PARIS,

Chez N. M. TILLIARD, Libraire, Quai des Augustins, à Saint Benoît

M DCC. LXVIII.

Avec Approbation & Privilège du Roi.



## T A B L E

## DES ARTICLES.

| Ċ                      | Grece. 56                 |
|------------------------|---------------------------|
| CHAPITRE XVII. La      | I. La Macédoine ou        |
| Turquie en Europe.     | Coménolitari. 57          |
| 1                      | II. L'Albanie. 60         |
| ART. I. La Turquie     | III. La Livadie. 61       |
| septentrionale. s      | IV. La Morée. 62          |
| I. La petite Tartarie. | ART. III. Les Istes de    |
|                        | la Grece. 65              |
| Endroits de la Pres-   | I. Isles de la Mer Io-    |
| qu'iste qui appartien- | nienne. 66                |
| nent au Khan. 6        | II. Isles de l'Archipel.  |
| Endroits de la Pres-   | 67                        |
| qu'isse qui appartien- | Istes de l'Archipel, ap-  |
| nent au Turc. 7        | partenantes à l'Eu-       |
| II. Les Tartares de    | rope. 68                  |
| Budziac & d'Ocza-      | Isles de l'Archipel, voi- |
| kow, ou la Bessa-      | sines de l'Asie. 70       |
| rabie. 8               | L'Iste de Rhodes. 73      |
| III. La Moldavie. 12   | L'ASIE. 76                |
| IV. La Valuquie. 13    | CHAP. I. La Turquie       |
| V. La Croatie Turque.  | en Asie. 88               |
| Ibid.                  | ART. I. La Natolie.       |
| VI. La Dalmatie. 15    | 60                        |
| VII. La Bosnie. 18     | I. Les Sangiacats des     |
| VIII. La Servie. 21    | côtes occidentales qui    |
| IX. La Bulgarie. 26    | dépendent du Capitan      |
| X. La Romanie. 28      | Bacha. 92<br>Smyrne. 94   |
| Constantinople. 30     | Smyrne. 94                |
| ART. II. La Turquie    | 11. Le Gouvernement       |
|                        | ' d'Anadoli, ou de        |
| Tome VII.              | a ii                      |

| TAB                                                                         | LE                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kutaïeh. 101 III. De Sivas. 110 IV. De Trébiso de. 113 V. De Caramanie. 011 | Turque. 160                                  |
| III. De Sivas. 110                                                          | I. Le Gouvernement de                        |
| IV. De Trébiso ide. 113                                                     | Van. 162                                     |
| V. De Caramanie, ou                                                         | II. Le Gouvernement                          |
| de Konieh 115                                                               | d'Arzroum. 164                               |
| VI. De Marasch. 117                                                         | III. Le Gouvernement                         |
| VII. D'Adana. 120                                                           | de Kars. Ibid.                               |
| VIII. Le Pays L'Itchiil.                                                    | de Kars. Ibid.<br>CHAP. II. La Georgie.      |
| 121                                                                         | ou Gurgistan. 166                            |
| IX. L'Isle de Chypre.                                                       | ART. I. La Georgie oc-                       |
| 123                                                                         | cidentale, ou Geor-                          |
| ART. II. La Syrie, ou                                                       | gie Turque. 169                              |
| le Sham. 126                                                                | gie Turque. 169<br>1. La Mingrélie. Ibid.    |
| I. Le Gouvernement                                                          | 2. L'Imirete ou Ime-                         |
| d' Alep. 117                                                                | riti. 170                                    |
| Alep. 129                                                                   | 3. Le Guriel ou Gu-                          |
| d'Alep. 117 Alep. 129 II. Le Gouvernement                                   | 7iti. 170<br>3. Le Guriel ou Gu-<br>ria. 171 |
| de Tripoli. 135                                                             | 4. Le Gouvernement                           |
| III. De Seyde. 137                                                          | Turc d'Akalsiké. 172                         |
| de Tripoli. 135 III. De Seyde. 137 IV. De Damas. 139 V. De Jérufalem. 141   | ART. II. La Georgie                          |
| V. De Jerufalem. 141                                                        | orientale; ou Geor-                          |
| VI. D'Ageloun. 147                                                          | gie Persane. 173                             |
| ART. III. Le Diaroec                                                        | 1. Le Cardhuel ou Car-<br>thuel. Ibid.       |
| & Pays voisins. 150                                                         | thuel. Ibid.                                 |
| 1. Le Diarbec propre,                                                       | 2. Le Caket ou Kaket.                        |
| ou l'Algezira. Ibid.                                                        | CHAP. III. La Russie                         |
| 1. Le Gouvernement de                                                       | CHAP. III. La Russe                          |
| Diarbekir. 151 2. D'Orfa. Ibid. 3. De Mofal 153                             | Asiatique. 176                               |
| 2. D Urja. 101d.                                                            | ART. I. Gouvernement                         |
| II. L. rac-Arabi. 154                                                       | d'Astrakan. 177                              |
|                                                                             | ART. II. Gouvernement                        |
| 3. Le Gouvernement de                                                       | d'Orenbourg. 181                             |
| Bagdad. Ibid.<br>2. De Bafrah. 157                                          | ART. III. Gouvernement                       |
| TIT I a Kurdi Am Tura                                                       | de Cafan. 183<br>ART. IV. Gouvernement       |
| III. Le Kurdistan Turc,<br>ou le Gouvernement                               | de Tobolsk, ou de                            |
| de Sherezour. 158                                                           | Sibbria 199                                  |
| ART. IV. La Turcoma-                                                        | Lacs. 196                                    |
| nie ou l'Arminie                                                            | Sibérie. 188<br>Lacs. 196<br>Rivieres. 197   |

224

225

III. Département d'Ir-

kuszk,

ART. V. Le Pays des Eluths, ou Calmoucks. 253 1. La Calmaquie. 255 2. La petite Buhharie,

|                                                         | BLE                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ou Royaume de                                           | W. Le Kerman. 301                             |
| Gaschgar. 256                                           | V. Le Sigistan ou Se-                         |
| 3. Les Pays de Turfan,                                  | gestan. 302                                   |
| & d'Hami ou Camul.                                      | gestan. 302<br>VI. Le Zablistan ou            |
| . 258                                                   | Sablestan. Ibid.                              |
| 258<br>4. Le Tibet 259                                  | VII. Le Candahar. 303                         |
| ART. VI. Le Pays des                                    | VIII. Le Khorassani                           |
| Moungales & Mant-                                       | Ibid.                                         |
| cheous, ou la Tarta-                                    | Ibid. IX. L'Estarabath on                     |
| rie Chinoife. 163                                       | Estarabad. 304<br>X. Le Kilan. Ibid.          |
| 1. Pays des Mant-                                       | X. Le Kilan. Ibid.                            |
| 1. Pays des Mant-<br>cheous. 264                        | XI. L'Aderbigian. 305                         |
| 2. Le Pays des Moun-                                    | XII. L'Iran ou Provin-                        |
| gales ou Mongous.                                       | ce d'Erivan. 307                              |
| 166                                                     | CHAP. VII.L'Inde. 308                         |
| CHAT: V.L' Arabie. 227                                  | ART. I. l'Indoftan ou                         |
| Division. 174                                           | l'Empire du Mogoli                            |
| CHAT:V.L'Arabie. 227 Division. 274 ART. I. L'Arabie Pé- | 311                                           |
| rte. 11. L'Arabie Dé-                                   | I. Gouvernement de                            |
| ART. II. L'Arabie Dé-                                   | J. Gouvernement de Delly. 317 II. D'Agra. 318 |
| ferse. 178                                              | II. D'Agra. 318                               |
| 1. L'Etat d'El-Katif,                                   | III. De Lahor ou Pen-                         |
| ou de Bahrain. 187                                      | gab. 319                                      |
| 2. L'Etat de l'Emir de                                  | IV. d'Asmere ou Bando,                        |
| Jemama. 270                                             | 320                                           |
| 3. L'Etat de l'Emir                                     | V. De Guzurate ou de                          |
| de Mascalat. Ibid.<br>4. L'Etat de l'Emir               | Cambaye. Ibid.                                |
| 4. L'Etat de l'Emir                                     | VI. De Malova. 321<br>VII. De Patna. 322      |
| d'Oman, ou de Vo-                                       | VII. De Patna. 322                            |
| dana. 180                                               | VIII. D'Elabaff ou                            |
| ART. III. L'Arabie heu-                                 | a motaouy. Tons                               |
| reuse. 281<br>1. L'Yemen. Ibid                          | IX. De Haoud ou Banklisch. Ibid.              |
| 1. L'Yemen. Ibid                                        | kisch. Ibid.                                  |
| 2. L'Hijaz. 188.                                        | X. De Multan Ibid.                            |
| CHAP. VI. La Perfe. 290                                 | XI. De Jagannat ou                            |
| I. L'Irac Agémi. 295                                    | Bengale. 323                                  |
| II. Le Chusistan. 300                                   | XII. De Kachemire. 324                        |
| HI. Le Farsistan ou                                     | XIII. De Cabul. 329                           |
| vraie Perse. Ibid.                                      | XIV. De Tatta pu de                           |

| DES AR                                                             | TICLES: vij                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sind. Ibid.<br>XV. D'Aureng-Abad                                   | II. Le R. de Camboge                       |
| XV. D'Aureng-Abad                                                  | ou Cambodia. 347                           |
| ou de Balagate. 326                                                | Partie orientale. Ibid.                    |
| XVI. De Candish. 326                                               | I. Le R. de Tunquin.                       |
| XVII. De Talenga. Ibid.                                            | 347                                        |
| XVIII. De Bagnala ou                                               | II. Le R. de Laos. 348                     |
| le Décan propre. Ibid.                                             | III. Le R. de la Cochin-                   |
| XIX. De Varada ou                                                  | chine. 349                                 |
| de Siba 327                                                        | CHAP. VIH. La Chine.                       |
| ART. II. La Presqu'ise                                             | 35X                                        |
| occidentale de l'Inde,                                             | I. Province de Peking.                     |
| , ou en-deçà du Gange.                                             | ou le Pe-tche-li, ou                       |
| 328                                                                | Li-pa-fou. 358                             |
| I. Le Royaume de Vi-                                               | II. Prov. de Nanking                       |
| - <i>Sapour</i> . 329                                              | ou Kiang-nan. 367                          |
| · Sapour. 329 H. Le Royaume de Golsconde. 331 HI. Le R. de Carnate | ou Kiang-nan. 367<br>III. De Kiang-si. 369 |
| conde. 331                                                         | IV. De Fokien. 370                         |
| III. Le R. de Carnate                                              | V. De Tche Kiang. 371                      |
| ou de Bisnagar. 332                                                | VI. D'Hou-Kang. 372                        |
| IV. La Côce de Coro-                                               | VII. D'Honan. 373                          |
| mandel. 333                                                        | VIII. De Chan-Tung.                        |
| V. La Côte de Malabar.                                             | Ibid                                       |
| 336                                                                | IX. De Chan-fi. 374                        |
| ART. III. La Presqu'iste                                           | X. De Chen-fi. Ibid.                       |
| orientale de l'Inde,                                               | XI. DeSe-Tchuen. 375                       |
| ou au-delà du Gange.<br>338                                        | XII. De Kuantung ou                        |
|                                                                    | Canton. 376                                |
| Partie septentrionale.                                             | XIII. De Kuang-fi. 378                     |
| 339                                                                | XIV. D'Yun-nan. Ibid.                      |
| I. Les Royaumes d'A-                                               | XV. De Koeci-Tcheu.                        |
| sem & de Tipra. Ibid.                                              | 379                                        |
| II. Le R. d'Ava. 340                                               | La Corte. 379                              |
| III. Le R. de Pégou.                                               | Les Isles de l'Asie. 382                   |
| 341                                                                | ART. I. Les Iftes vois-                    |
| IV. Le R. d'Aracan.                                                | nes de la Tartarie,                        |
| 342                                                                | & vers le Détroit du                       |
| Partie Méridionale.                                                | nord. 383                                  |
| Ibid.                                                              | ART. II. Les Istes du                      |
| I. Le R. de Siam. Ibid.                                            | Japon. 388                                 |
| ,                                                                  | *                                          |

.. Fin de la Table des Articles.

MÉTHODE



# METHODE

POUR ÉTUDIER
LA GÉOGRAPHIE.

# CHAPITRE XVII. LA TURQUIE

EN EUROPE.

CARTES.

Nous avons plusieurs Cartes de l'Empire Turc. M. Guiliaume SANSON a donné, en 1689, en deux feuilles, l'Empire Turc en général : elle se vend chez le Sieur JAILLOT. Le même M. SANSON a donné aussi en deux feuilles l'Empire du Turc en Europe, que le sieur JAILLOT sit reparoître en 1716. Ensin nous avons du même Guillaume SANSON la partie septentrionale de la Turquie en Europe, en deux seuilles, aussi-bien Tome VII.

Méthode de Géographie.
que la partie méridionale, pareillement
en deux feuilles. M. DELISLE a aussi
donné deux bonnes Cartes sur l'Empire
Turc: la Hongrie & Turquie Européenne
septentrionale, en une feuille, 1703; &
la Grece, on Turquie Européenne méridionale, aussi en une feuille, 1707. On
les préfere aux précédentes.



'EMPIRE des Turcs, qui est très-étendu, ne remonte qu'à l'an 1300, qu'Ottoman, leur premier Souverain, commença

un regne qui dura 28 ans. Avant ce temps, les Turcs furent soumis aux Saras'ns, depuis leur sortie de Tartarie dont ils sont originaires. Leurs Chefs, au nombre de sept, avoient été assez heu-reux pour chasser les Tartares des terres de l'Asse qu'ils avoient envahies sur les Empereurs de Constantinople. Ils se partagerent le Pays conquis entr'eux sept; mais l'envie de dominer se faisit des chefs. Ortogule & Ottoman ou Othman son fils, furent ou les plus heureux, ou les plus courageux; & le dernier sur tout se distingua, & c'est de lui que les Ottomans ont pris leur nom. Ils passerent en Europe par le Détroit de Gallipoli vers l'an 1320, & de-là ils firent des courses dans les terres de l'Empire de Constantinople, qu'ils resserrerent extrêmement, &

après en avoir pris en divers temps, pendant l'espace de cent ans, les places les plus importantes, ils se sont enfin rendus maîtres de Constantinople même l'an 1453. Depuis ce temps ils n'ont pas discontinué d'inquiéter toute l'Europe, & même tout le Christianisme. Ils sont même venus si avant, qu'après avoir fait la conquête de toute la Grece & du Royaume de Hongrie, ils se sont rendus deux fois (en 1529 & 1683) devant Vienne, dont ils ont fait le siège; mais la valeur des Chrétiens le leur a fait lever toutes les deux fois. Depuis le dernier siége en 1683, on a remarqué que la puissance Ottomane est extrêmement tombée, de maniere que les Turcs ne sauroient soutenir deux guerres à la fois, avec les Chrétiens & avec les Perses, dont ils sont également ennemis. Le malheur de leurs progrès est venu de la discorde & de la jalousie de la plupart des Princes Chrétiens.

La Turquie est donc ainsi nommée, parce qu'elle appartient pour la plus grande partie aux Turcs, ou leur est tributaire. Cet Empire s'étend en Europe, en Asse en Afrique: nous ne parlerons ici que

de la Turquie d'Europe.

Ses bornes sont au septentrion l'Esclavonie, la Hongrie, la Transylvanie, la Pologne & la Russie; à l'orient, l'Asie, dont elle est séparée par le Détroit de A ii

Méthode de Géographie. Caffa, par la Mer Noire, par le Détroit de Constantinople, par la Mer de Marmara, par le Détroit des Dardanelles: au midi la Mer Méditerranée; à l'occident la Mer Ionienne ou de Grece, le Golfe de Venise, & l'Allemagne. La Turquie d'Europe s'étend depuis le 34e jusqu'au 49e dégré de latitude septentrionale. Elle se divise en septentrionale & méridionale.

La septentrionale contient:

1. La petite Tartarie. 6. La Dalmatie.

2. La Bessarabie. 7. La Bosnie.

8. La Servie. 3. La Moldavie.

9. La Bulgarie. 4. La Valaquie.

La Croatie. 10. La Romanie.

La méridionale comprend la Grece, qui se subdivise en Terre-ferme & en Ifles.

Je commencerai par les quatre Princes vassaux ou feudaraires du Grand Seigneur. Je décrirai ensuite les pays qui sont de sa domination absolue.



### ARTICLE PREMIER.

### LA TURQUIE SEPTENTRIONALE.

### I. La petite Tartarie.

E Pays est ainfi nommé, pour le distinguer de la grande Tartarie en Asie, d'où font venus les petits Tartares, peuples fort cruels, grands coureurs, & toujours occupés au pillage. Ils sont alliés, ou plutôt vassaux & feudataites du Grand Seigneur depuis l'an 1584, & Mahométans de religion. Ils aiment la chair des jeunes chevaux, & la mangent même à demie-cuite. Quand le Grand Seigneur n'est pas content de la conduite du Khan, ou Prince, il le dépossede, le met en prison ou le fait mourir, & lui substitue un autre Khan: mais cependant de la même famille. Lorsque le Grand Seigneur commande son armée en personne, le Khan des Tartares est obligé de l'accompagner avec un corps de troupes de cent mille hommes; au lieu qu'il n'en conduit que cinquante mille, quand le Grand Visir est à la tête de l'armée des Turcs. Le Pays se divise en partie septentrionale & partie méridionale.

1. La petite Tartarie septentrionale est presque stérile, & occupée par les Tarta-A iii 6 Méthode de Géographie.

res Nogais, qui marchent par hordes ou assemblées de familles, & dans des chariots couverts, qui leur servent de maisons, lorsque le besoin d'un nouveau pâturage les oblige à changer de séjour. Leur plus grande richesse consiste dans la vente qu'ils sont de leurs esclaves aux Turcs, aux Grecs, aux Arméniens & aux Juiss.

2. La petite Tartarie méridianale, est la Chersonèse Tarrique des Anciens, qu'on nomme aujourd'hui Presqu'isse de Crimée, d'Oron de Przecop. Elle est beaucoup plus servile & plus peuplée que la septentuionale. Elle a plusieurs villes, & les terres sont cultivées. Les peuples qui l'habitent sont un grand commerce en Romanie & sur les côtes méridionales de la Mer Noire. Ils y portent des cuirs, de la cire, & surtout beaucoup de sel, & en rapportent des fruits & une infinité d'autres denrées. Pour les grains, la Crimée en produit aujourd'hui plus qu'il ne lui en saut pour sa consommation.

La Crimée est partagée entre le Khan des Tartares & le Grand Seigneur.

Endroits de la Presqu'isse qui appartiennent au Khan.

Crime ou Cremes, qui a donné son nom à cette Presqu'ille, est anjourd'hui trèspeu de chose. Or ou Przecep, dans l'Isthme de cette presqu'isse, étoit autresois

assez bien fortisiée; mais en 1736 les Rufsiens prirent cette ville & la ruinerent, aussi bien que les lignes qu'y avoient faix les Tartares: ceux-ci la réparerent après la retraite des Russes. Malgré cela les Russes la prirent encore en 1738, & ne la rendirent qu'à la paix de 1739, après l'avoir dérruite une seconde sois.

Baciesarai ou Baccasarai, qui est au centre de la Presqu'isse, est la résidence du Khan des petits Tartares, & par conséquent lui sert de capitale. Les Russes la prirent en 1736; brulerent le Palais du Khan, & ruinerent presque toute la ville, aussi bien qu'Achmetzéti, qu'ils prirent la même année, & où ils mirent le feu. Elle est au nord est de la capitale, au lieu que Mackupa, forreresse siruée sur une montagne, eft au sud-ouest. Rostow, aussi-bien que Tapeterkan, sur la Mer Noire, sut pareillement incendiée en 1736 par les Russes. Karabasar, sur la riviere de Karas, au centre de la Presqu'isle. Arabat ou Orbosec & Kerché, avec un bon Port, sont au levant de cette Province, la premiere fur la Mer de Zabache, & la feconde fur le détroit qui porte son nom, qui joint la Mer Noire à celle de Zahache.

Endroits de la Presqu'isse qui appartiennent au Turc.

Ce que possedent les Turcs dans certe A iv 8 Méthode de Géographie.
Presqu'isse est situé au sud & à l'est; tels sont Baluclava, avec un château & un assez bon Port sur la mer, au midi; & au levant, Cassa, qui est l'ancienne Théodosie, ville assez grande, belle, bien peuplée & fort marchande, à cause de son Port sur la Mer Noire: elle est d'ailleurs bien fortisée. Les Génois en ont été les maîtres pendant quelque temps \*.

II. Les Tartares de Budziac & d'Oczakow, ou la Bessarbie.

On donne le nom de Bessarabie, à cette

Le Plan de cet Ouvrage ne nous permettant pas de nous étendre jusqu'à un certain point sur tous les pays en particulier, nous invitons ceux qui voudroient connoître les détails de la · Crimée, à consulter les Observations historiques & géographiques sur les Peuples barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxin. par M. Peyssonnel, vol. in-4°. imprimé à Paris en 1765. On trouvera au Chapitre XVI. de cet Ouvrage, une Description extrêmement détaillée de toute la Crimée, avec des recherches très-intéressantes sur l'ancienne Géographie de cette Presqu'isle. On peut d'autant plus compter sur l'exactitude de cette Description, que l'Auteur, homme très-instruit, a réfidé dans le pays, en qualité de Consul pour le Roi de France, auprès du Khan des Tartares. Elle est accompagnée de deux Carres dressées sur une Carte Turque de la Crimée, que l'Auteur a zrouvée exacte à tous égards.

contrée, bornée par les embouchures du Danube & du Dniéper dans la Mer Noire. Avant que les Turcs & les Tartares eufsent fait la conquête de ce Pays, il faisoit partie de la Moldavie, sous la dépendance des Rois de Hongrie. Les Turcs & les Tartares le partagent aujourd'hui. Les premiers sont les maîtres de la plupart des Places; & les Tartares le sont de la campagne, où ils vivent errans. Ces Tartares sont plus féroces que ceux de Crimée, & leur langue est moins mêlée de turc. Mais leur Religion est la même: c'est la Mahomérane. Indépendans du Khan de Crimée, ils sont soumis en apparence au Grand Seigneur, qu'ils servent dans ses armées, pour avoir occasion de piller; mais ils vivent à leur fantaisse, & ils s'occupent beaucoup moins de l'agriculture & du soin de leurs troupeaux, que du brigandage, qui est leur principal ménier, & qu'ils exercent dans les Provinces voisines, même sur les terres des Turcs, d'où ils enlevent tous les Chrétiens qu'ils peuvent pour les faire esclaves. Ils sont partagés en Tribus ou Hordes, commandées chacune par un Bei, qui a sous lui d'autres chefs subordonés, qu'on appelle Mirzes ou Murzes. Ce qu'ils peuvent former de troupes, se monte en tout à trenre mille hommes. Ils se sont ménagé, le long des côtes de la Mer Noire, des retraites inac10 Méthode de Géographie.

cessibles, où ils se réfugient quand ils sont

poursuivis.

La riviere de Niester, qui traverse le Pays du nord au midi, partage ces Tartares en deux Peuplades. Ceux de Budziac, au midi & à l'occident, & ceux d'Ocza-kow, à l'orient & au nord, qui prennent leur nom de la ville d'Oczakow, aux environs de laquelle ils demeurent.

Les Places que les Turcs occupent dans la Bessarbie, dépendent de trois Sangiacs ou Gouverneurs particuliers. Ce sont ceux d'Oczakow, de Bialogorod & de

Bender.

1. Le plus oriental prend son nom de la ville d'Oczakow, sa capitale, située sur la Mer Noire, à l'embouchure du Dniéper. Le Grand Seigneur y tient des Galeres, pour empêcher les Cosaques de faire des courses dans cette mer par l'embonchure-du seuve. Les Russes l'attaquerent en 1737, la bombarderent & la prirent d'assaut, malgré la vigoureuse résistance de la garnison, qui étoit de vingt mille Turcs, & qui tua dix huit mille hommes aux Russes dans cet assaut. Les Turcs tenterent inutilement de la reprendre; enfin les Russes en firent sauter les fortifications en 1738, & l'abandonnerent. Kisi-Kormen, nommée quelquefois Kirmin, étoit une forteresse sur le Dniéper, quatre lieues au dessas de son embouchure; mais les

Russes en ont rasé les fortifications en

1736.

2. Bialogorod, capitale de la Bessarabie, & du Sangiacat de son nom, est située sur un golfe de la Mer Noire, formé par l'embouchure du Niester. On l'appelle aussi Akerman on Akirman . & on la dit bâtie des ruines de l'ancienne Tyras. Les Grecs la nomment Monoastro. Les Turcs la prirent en 1485, sur le Prince de Moldavie, ainsi que la ville & forteresse de Kilia. Cette derniere est située sur la droite de la branche la plus septentrionale des cinq bouches du Danube. On l'appolle Kilia-nova, parce qu'elle a été rebatie, & pour la distinguer de l'ancienne, qui est à la gauche de la même branche du Danube. Ifmaali, ville située à douze lieues de Kilia, sur la rive gauche de la même branche du Danube. La plupart de ses habitans sont Valaques ou Moldaves.

3. Le Sangiacat de Bender a la ville de Bender, située sur la droite du Nister. On la nomme aussi Tekin ou Techniae, & elle est fortisée. Elle est devenue célebre par la retraite du Roi de Suede Charles XII, qui s'y réfugia en 1709, après la fatale journée de Pultawa. Ce Roi y resta quelque temps; & ce ne sut qu'avec peine que le Grand Seigneur l'obligea d'en sortir pour retourner dans ses Etats. Varnaix, un peu au nord de Bender; a aussi

A vj

Méthode de Géographie.

servi quelque temps de retraite au même Roi de Suede, Koschan, sur le Niester, sept ou huit lieues au-dessous de Bander, est un bourg de 300 maisons, habitées par des Valaques ou des Moldaves.

### III. La Moldavie.

Cette Province, la plus septentrionale de la Domination des Turcs en Europe, est bornée par la riviere de Niester, qui la sépare de la Pologne. Le pays est trèsfertile, & a d'excellens vins, de même que de très-bons chevaux. Les peuples y sont Chrétiens Grecs, & gouvernes par un Prince ou Hospodar, tributaire ou vassal du Turc, à qui il paye tous les ans pour hommage cinq cens chevaux & trois cens faucons. Iassi, sur le Pruth, assez grande ville, désendue par une bonne citadelle, & la résidence du Hospodar en est la capitale, quoique quelquesuns croient que ce soit Soczowa ou Czukaw sur le Sereth. Bradi, Choczin, ou Kotzim sur le Niester, bourg fameumpar la victoire que Jean Sobieski, depuis Roi de Pologne, y remporta sur les Turcs en 1673. Les Russiens se rendirent maîtres de cette place en 1739; mais ils l'évacuerent peu de remps après, en vertu du Traité de paix conclu la même année. Stovouschane n'est pas loin de Choczin : les Russiens y battirent les Turcs en 1739.

La Turquie d'Europe.

Czernowiecz & Stephanesti, sur le Pruth.

Sereth donne son nom à une riviere, qui
va tomber dans le Danube; Moldawa,

sur une petite riviere de même nom, &

Valluy.

IV. La Valaquie.

Cette Principauté, qui est bornée au mord par la Transilvanie, & au midi par le Danube, est aussi un pays très-fertile, gouverné parellement par un Hospodar, vassal du Turc, qui paye son tribut au Grand Seigneur, & en argent & en chevaux de ses terres, les meilleurs de l'Europe. Tergovisk, sur le Launiza, a été long-temps la résidence de ce Prince, de même que la capitale de ses Etats. Buchoresch lui sert aujourd'hui de demeure, & la ville qui est assez grande, est vers le milieu de la Province. Alauta, Zorga, Kampeloung, nommé aussi Langenau, est près des frontieres de Transilvanie. Pizesch & Czernest, près desquelles il croît d'excellent vin. Argisch est une ville avec un château sur une haute montagne. Rebnick, Dambroviza, Pudna, Sandor, Zorza, Ris & Cholomnic sont encore des lieux remarquables.

### V. La Croatie Turque.

La Croatie, qui autrefois a eu le titre de Royaume, est une ancienne dépendant Méthode de Géographie.

ce du Royaume de Hongrie. La Savé,
qui la fépare de l'Esclavonie, la borne
au nord. Elle confine au couchant à la
Carniole ; au levant à la Bosnie. La
Maison d'Autriche & le Grand Seigneur
partagent la Croatie. Ainsi ce pays se divise en Croatie Autrichienne, qui est la
plus considérable, & Croatie Turque.

1. Nous avons décrit, au Tome III. P. 196-198, la Croatie Autrichienne. H ne nous reste à parler ici que de la Mortaquie, qui en occupe la parrie méridionale, s'étendant le long du Golfe de Venise. Les Morlaques qui l'habitent, sont des hommes féroces, la plupart fugitifs de l'Albanie, Province de Grece, qui s'y sont réfugiés pour éviter de tomber sous la puissance des Turcs, dont ils sont les ennemis implacables. Ils ont rendu des sérvices importans à l'Impératrice Reine de Hongrie, dans la dernière guerre qu'elle a eue avec la France & l'Espagne. Ce sont les troupes qu'on désignoit alors par les noms de Pandoures & de Licaniens. Ils parlent esclavon, & suivent la Religion grecque.

On divise la Morlaquie en deux Comtés: ce sont ceux de Lica & de Corbavia, qui prennent leur nom des rivieres qui les arrosent. Le premier s'étend le long du Golfe de Venise. Le second, plus à l'orient, a pour principale ville Segni ou

Segna, nommée austi Zeng, qui a un Evêque suffragant de Spalatro. Elle est située sur le Golse de Venise, avec un port défendu par un château. Novigrad & Jablonitz ou Ostrowina, sont deux-autres villes

remarquables de la Morlaquie.

2. La Croatie Turque est située entre les rivieres d'Unna & de Pliva, qui se jettent dans la Save, dont la premiere la sépare au conchant de la Croatie Autrichienne, & l'autre la sépare de la Bosnie, au levant. Sa capitale est Wihitz ou Bihacz, nommée aussi Pighiton, ville d'une assez bonne défense, située dans une Isle de l'Unna, à vingt lieues à l'orient de Segni. On remarque encore Kastanavitz, forteresse située aussi dans une Isle de l'Unma, vers son embouchure dans la Save.

### VI. La Dalmatie.

Ce pays, assez fertile en bled, en huile & en vin, se divise en Dalmatie Vénitienne, Ragenne & Turque. Selon Hazius, la Maison d'Autriche y possede un petit canton, dont on peut faire une quatriéme partie, en la désignant sous le nom de Dalmatie Autrichienne. Nous en avons parlé au Tome III, p. 198. Mais ce canton, selon d'autres Géographes, est la partie occidentale de la Morlaquie, ou Comté de Lica, dont nous venons de parler.

1. La Dalmarie Vénitienne se subdivise en Terre ferme & en isles. Dans la Terre ferme sont, Spalato ou Spalatro, ville affez forte, avec un port & un Archevêché, dont le fameux Marc Antoine de Dominis fut Archevêque dans le XVIIe siécle. Zara, ville archiépiscopale, passablement forte, & en titre de Comté. Elle est presque isolée de la mer, & située vis à-vis de l'He d'Ugliano. Nona, ville forte & épiscopale. Sebenico, ville & Evêché, de même que Scardone, ville presque ruinée. Cattaro, ville forte sur un Golfe de même nom. Risano & Castel-Nuovo, villes affez fortes, ont aussi des Evêchés. Budoa, ville épiscopale. Ces quatre endroits sont à l'est de la République de Raguse. Ciclut, dans une sse de la riviere de Naronta, un peu au-dessous de la ville de même nom, est une forteresse nouvelle, qui appartient aux Vénitiens. Almissa, ville & Evêche. Trau, Salona, Clissa for file.

Les principales Isles de la Dalmatie Vénitienne, sont Cherso, avec une ville épiscopale de même nom. Osero, ou Ossoro, qui touche à la précédente par un pont, & qui a la petite ville d'Ossoro avec un Evêché. Veglia, près de la Mordaquie, avec sa ville épiscopale de même nom. Arbe, où est Arke, ville & Evêché. Pago, où est Pago, ville épiscopale de même nom. La Grossa, la Curzola, la

2. La Dalmatie Ragustenne a pour capitale Raguse, nommée aussi Drobonika., ville archiépiscopale, assez jolie, fort marchande, & la capitale de la République de même nom. Elle est grande, si on comprend ses fauxbourgs, & a un très-bon port, défendu par le château de S. Laurent. Ses autres fortifications sont assez bonnes & assez bien gardées. Cette ville paye tribut aux Turcs qu'elle craint, aux Vénitiens qu'elle hait, & à la Maison d'Autriche par considération. Elle est sujette aux tremblemens de terre; elle en Souffrit de très-facheux vers l'an 1634 & en 1667. Son Gouvernement oft Aristocratique, mais son Etat est fort petit. Outre Raguse, il y a encore Ragust-Vecchio, Trebigna-Ombla, Stagno-Grande dans la presqu'isse de Sabioncello, où est aussi un endroit de même nom. C'est-là ce qui fait la Terre ferme de cette République, avec Grande & Melonità. Les Isles, qui en dépendent, sont Méléda ou Mélita, Agusta, Cuza & Cazola; mais elles n'ont rien de remarquable.

3. La Dalmatie Turque, la moins confidérable des trois Dalmaties, a Narenta, Mostar, Clinovo & Trebigna, dans la Province de Herzégovine, autresois Duché de Saba, qui comprend les contrées Méthode de Géographie. de Narenta, de Gleubusca, de Nevestque, de Klieuno, où les Turcs se rendent en temps de guerre, & quelques autres.

### VII. La Bosnie.

La Bosnie, séparée de l'Esclavonie par la Save, prend son nom de la riviere de Bosna, qui l'arrose du midi au nord, & se jette dans la Save. Elle a été autrefois une des dépendances du Royaume de Hongrie. Elle fut ensuite gouvernée par del Rois particuliers, depuis l'an 1376 jusqu'en 1465, que Mahomet II, Empereur des Turcs, la subjugua, après avoir fait prisonnier Etienne, le cinquiéme & le dernier de ses Rois, qu'il sir écorcher tout vif. L'Empereur Charle VI conquit en 1717 une grande partie de cette Province, qui lui resta par la paix de Passarowits, conclue l'année suivante; mais elle a été remise sous la puissance du Grand Seigneur, par le traité de 1739.

Le pays est plein de montagnes; mais il est fertile le long des rivieres qui l'arrosent: les principales sont la Save, le Drin & la Bosna. On y trouve quelques mines d'argent, de très bons faucons, du

gibier, &c.

Le Grand Seigneur fait gouverner la Bosnie par un Bacha ou Beglierbei, qui a sous lui huit Sangiacs. La Province se divise en haute & basse. La première, qui

est un pays de montagnes, se nommoit autresois l'Herzégovine, ou le Duché de Saint-Saba, du nom d'une ville qui en est la capitale. On comprend dans la haute Bosnie, qui est divisée en cinq Sangiacats, tonte la partie de la Croatie & de la Damatie qui est soumise au Turc, & dont nous venons de parler. Les Franciscains y ont quelques Couvens. Les Catholiques y sont en assez grand nombre, & leurs Curés ou Pasteurs dépendent des Diocèses de Spalatro, Trébiguo & Macarsaka, dans la Dalmatie.

La basse Bosnie a aussi beaucoup de Catholiques Romains, qui reconnoissent l'autorité d'un Evêque Latin résidant à Bosna-Seraio, & sont conduits par des Freres Mineurs Observantins. Ceux-ci ont dans le pays dix-huit Couvens, qui forment une des Provinces des Franciscains. C'est la plus riche & la plus relâchée de leur Ordre.

La basse Bosnie se divise en trois Sangiacats ou Gouvernemens particuliers, qui sont ceux de Bagnaluc, de Saraio & d'Orbach.

I. Le premier porte le nom de Bagnaluc, sa capitale, qui est une assez grande & belle ville, avec une bonne forteresse. qui sert de résidence au Sangiac. Les Autrichiens l'assiégerent en 1737; mais une armée de Turcs qui s'approchoit, les obliMéthode de Géographie.

gea d'en lever le siège. Saicza est une bonne forteresse près des frontieres de Croatie. Vacup est connu par une action qui se donna en 1737 entre les Autrichiens & les Turcs. Tina & Verbozania sont au nord-ouest. Tussin & Dobach, au nord, ainsi que Swinar & Maracz, sur la Save.

Le fecond Sangiacat est celui de Serajo ou Bosna-Sérajo, qui prend aussi le nom de sa capitale, située sur la Bosna, au sudest de Bagnaluc. Bosna-Sérajo est grande & marchande : elle fut incendiée en 1697 par les Impériaux. C'est la résidence de l'Evêque Latin de Bosnie. Ce fut le Pape Clément VIII, qui, sur la sin du XVIe siécle, érigea cet Evêché pour les Catholiques du pays. L'Evêque est nommé par l'Empereur, comme Roi de Hongrie, & recoit de la Chambre du Domaine de Hongrie, une pension de cent ducats. Les autres villes de ce Sangiacat, sont Moglai, Barek, sur la Save, & Kornick, sur le Drin.

Le troisième Sangiacat est celui d'Orbach. Sa capirale Orbach est une assez bonne place. Zwornick ou Tswornick, ville bien fortissée avec un château : les Impériaux la prirent en 1717; mais la paix qui se sit en 1718 à Passarowitz, les empêcha de prendre le château.

### VIII. La Servie.

La Servie, que les Turcs appellent Serpilati, est une grande Province, bornée au levant par la Bulgarie, dont elle est séparée par le Timock; au midi, par la Macédoine & l'Albanie; & au couchant par la Bosnie. Le Danube & la Save la bornent au nord, & la séparent de la Hongrie & de l'Esclavonie. Les principales rivieres qui l'arrosent, sont : la Morave, qui la traverse du midi au nord, jusqu'à son embouchure dans le Danube; & la Rasca, qui donne son nom à la Rascie ou pays des Rasciens: elle y prend sa source dans la partie méridionale; & après avoir coulé du sud-est au nord-ouest, se jette dans la Morave, à sa droite. Le pays n'est pas peuplé à proportion de. son étendue : le terrein en seroit fertile, s'il étoit mieux cultivé.

Dans le XI<sup>e</sup> siècle, sous le règne de Michel Ducas, Empereur de Constantinople, les Serviens, peuples originaires de la Sarmatie Assatique & des environs du Don ou Tanais, vinrent s'établir dans le pays que nous nommons aujourd'hui Servie. Ils donnoient à leurs Chefs le nom de Despote. Les Sultans ou Empereurs Turcs, Amurat I & Bajazet leur firent la guerre, & ensin vers le milieu du XV<sup>e</sup> siècle, Amurat II détrôna Georges

Méthode de Géographie.

Balcowitz, dernier Despote de Servie, & unit cette Province à son Domaine.

Lorsque les Serviens s'emparerent du pays qui porte leur nom, ils étoient Chrétiens; & comme ils étoient indépendans, ils voulurent avoir un Evêque Autocéphale, qui ne dépendît point du Patriar-che de Constantinople. Les successeurs de ce Prélat, qui prirent le titre de Patriarche, ont recherché de temps en temps, soit par intérêt, soit par politique, la Communion de l'Eglise Romaine; mais cette union n'a jamais été de longue dutée. Le Patriarche S. Sabbas, fils de Sipréon-Etienne, Roi de Servie, après avoir couronné Roi de Servie, Etienne son frere, institua douze Evêques dans divers Monaftères du pays au XIIIe siécle. Les Parriarches ses successeurs en ont inftitué depuis, plusieurs autres; en sorte qu'actuellement l'Eglise Rascienne s'étend non-seulement dans la Servie ou Rascie; mais encore dans une partie de la Bosnie, de la Bulgarie, de l'Esclavonie & de la Mongrie; & qu'elle est composée d'un Patriarche, douze Métropolitains, cinq Archevêques honoraires & quatre Evêques, qui résident dans des Monastères, dont en même temps ils sont Abbés. Le P. le Quien en donne la notice dans son Oriens Christianus. Il y a en Servie quelques Catholiques, répandus dans divers

villages, & partagés en huit Paroisses, dont les Prêtres sont entretenus par la Congrégation de la Propagande. Ils reconnoissent l'autorité d'un Archevêque Latin, nommé par le Pape, qui réside à

Scopia on Uscup.

Les Turcs divisent la Servie en quatre Sangiacats, qui prennent le nom de leurs capitales: ce sont Belgrade, Semendria, Scopia & Cratovo. De ces quatre Sangiacats, ceux de Belgrade & de Sémendria, surent cédés aux Impériaux par le traité de Passaworitz en 1718; mais ils surent rendus aux Turcs par cehui de 1739. Suivant ce dernier traité, la Save & le Danube doivent servir à l'avenir, de limites entre les deux Empires de ce côté-là.

I. Le Sangiacat de Belgrade a pour capitale Belgrade, qui l'est aussi de toure la Servie, & la résidence d'un Bacha ou Beglierbei, dont le gouvernement s'étend sur toure cette Province & sur une partie des pays voisins. Cette ville, l'une des plus importantes de l'Europe, est située sur la pente d'une colline, sur la rive méridionale du Danube, à l'endroit où la Save se jette dans ce sleuve. Les beaux jardins dont elle est environée, en sont un séjour délicieux; & le pays est abondant en toures les thoses nécessaires à la

Méthode de Géographie. vie. Belgrade est bâtie à l'antique; & ses murailles, qui ont une double enceinte, sont slanquées d'un grand nombre de tours. Elle est partagée en quatre quartiers. principaux : ce sont le château, qui est la demeure du Bacha, & qui n'est habité que par des Turcs; la Ville; la Villed'eau; & la ville des Rasciens. Ces quartiers ont de fort grands fauxbourgs, fréquentés par des Marchands Turcs, Grecs, Juifs, Hongrois, Ragusiens & Esclavons; car la situation avantageuse de Belgrade, la rend extrêmement commerçante. Les rues où fe fait le commerce sont couvertes, & on y est à l'abri du soleil & de la pluie. Il y a deux grandes places dont les maisons sont bâties en pierres, & deux autres bâties en forme d'Eglises, avec des boutiques remplies de toutes sortes de

Cinq ans avant que Belgrade fût assuré aux Turcs par la paix de 1739, l'Empereur Charles VI avoit fait ériger un Evêché pour les Catholiques de cette ville, sous le titre d'Evêché de Belgrade & de Sémendria; mais l'Evêque obligé d'en sortir en 1739, ne paroît point avoir eu des successeurs. Ce sont les Franciscains qui desservent l'Eglise des Catholiques à Belgrade.

marchandises.

Grotzka, aux environs de Belgrade,

2. Sémendria, capitale du Sangiacat de son nom, étoit la résidence des Despotes de Servie. Elle est située sur la rive méridionale du Danube, environ quinze lieues au dessous de Belgrade: son nom signifie ville de S. André. Elle est désendre par une bonne citadelle. Passarowitz, situé aux environs, est un lieu célébre par le traité de paix qui y sut conclu en 1718, entre les Allemands & les Turcs.

3. Scopia ou Uscup, qui donne le nom au troisième Sangiacat, étoit autresois capitale de la Dardanie. Elle est située sur le Vardar, à l'extrémité méridionale de la Servie, aux frontieres de la Macédoine. Cette ville est grande, & a un pont de douze arches sur le Vardar. Elle a un Archevêque Rascien. L'Archevêque Latin y fait aussi sa résidence. Il est en mêmetems Archevêque d'Ochrida, dans la Macédoine.

4. Le Sangiacat de Cratovo, a sa capitale de même nom, située sur la riviere de Tuplizza. La ville de Nissa ou Nizza, est dans son ressort. Cette dernière est sorte & importante par sa situation sur les frontieres de la Bulgarie, & sur la riviere de Nissava, qui lui donne

Tome VII. B

Méthode de Géographie.

fon nom. On y voit plusieurs Mosquées;
des bains & des fontaines.

On remarque encore dans la Servie, Péchia, sur les frontieres de l'Albanie: c'est la résidence du Patriarche des Rasciens; Joni-Basar ou Novi-Basar, ville fort commerçante sur la Rasca.

# IX. La Bulgarie.

La Bulgarie, qui a plus de cent cidquante lieues de l'ouest à l'est, & s'étend tout le long du Danube, jusqu'à son embouchure dans la Mer Noire, appartient enrierement aux Turcs. Elle se partage en quatre Sangiacats, qui sont ceux de Widdin, de Sophie, de Nicopoli & de Distra ou Silistria.

1. Widdin ou Bydon, sur le Danube, au nord-ouest de cette grande Province, est une assez bonne forteresse, dont les Impériaux ont tenté, mais inutilement, de se rendre maîtres en 1737. Chiprovaz, au sud de Widdin, est le Siège d'un Archevêque Grec. Giustandil est à l'est de Chiprovaz.

2. Sophie, voisine des ruines de Sardica, au sud de Widdin, est non-seulement la capitale de toute la Bulgarie; mais encore celle de la grande Province de Roumélie, comme l'appellent les Turcs, qui comprend la Bulgarie, la

La Turquie d'Europe.

Romanie & la Gréce, à l'exception de la Morée. Le Bacha ou Beglierbei, réside à Sophie, & a vingt-quatre Sangiacats sous lui. C'est une ville assez grande & bien peuplée; mais ouverte de tous côtés. Ternovo, autresois bonne forteresse, est aujourd'hui démolie. Pausaléa, au sud de Sophie, vers le mont Argenzaro. Trajanac ou les Portes de Trajan, à l'est de Sophie, pour allet de cette ville à Philippopoli, ville de la Romanie.

3. Nicopoli, grande ville sur le Danube, a vu donner en 1396, une bataille fatale aux Chrétiens, qui surent défaits par les insidéles, & peu s'en fallut que Sigismond, alors Roi de Hongrie, & depuis Empereur, n'ait été pris. Ossam est au sud de Nicopoli, comme Sisto ou

Suistofo & Merlan sont à l'est.

4. Le Sangiacat, qui est à l'est de cette Province, & le plus étendu, est celui de Silistria, du nom de sa ville capitale nommée Distra par les Turcs. Cette ville qui est près du Danube, est grande & bien fortissée; elle sert de résidence à un Archevêque Grec. Axiopoli, Tomis, célébre par l'exil d'Ovide, & Risow, sont à l'ouest de Silistria; mais à l'est de cette capitale, en approchant de la Mer Noise, on trouve Mesembria, ville maritime.

Varne, bourg, plus au midi, près de la Mer Noire, est fameux par la mal-

Digitized by Google

28 Méthode de Géographie.

heureuse bataille que les Turcs y gagnerent en 1444, sur Ladislas, Roi de Hongrie, qui y sut tué. Chiustenge ou Prostaviza, est encore une bonne ville, fort marchande, à l'embouchure la plus méridionale du Danube.

## X. La Romanie.

La Romanie ou Rumélie, ainsi nommée parce que ce sut le dernier pays que posséderent les Romains d'orient, est ce qu'on appelloit plus anciennement la Thrace. Ce seroit un assez bon pays si les Turcs avoient plus de soin de le cultiver. L'air n'y est pas fort sain, principalement vers la mer, où il cause assez souvent la peste. Cette Province est partagée en trois Sangiacats, qui dépendent comme ceux de Bulgarie, du Bacha de Sophie: ce sont ceux de Kirkel, de Gallipoli & de Constantinople. Les deux premiers sont moins considérables que le troisséme.

1. Dans celui de Kirkel, on voit Philippopoli, nommée aussi Philiba, sur la riviere de Mariza, qui en reçoit plusieurs autres en cet endroit. La ville est grande, bien peuplée, & le siège d'un Archevêque Grec, mais ouverte de toutes parts. On trouve encore à l'ouest, & sur la même riviere, Janicoli ou Nonocelo.

2. Le Sangiacat de Gallipoli tire son

nom de sa ville principale sur la mer, qui est à l'extrémité d'un Détroit de même nom, qui s'appelle aussi le canal des Dardanelles. Gallipoli, qui est du côté de la Mer de Marmara, est une ville assez grande, & qui a un assez bon port. Trajanopoli, la résidence d'un Archevêque Grec, est sur la riviere de Mariza. Demotica, sur la même riviere, où se retira Charles XII, Roi de Suede, lorsqu'il négocia avec le Grand Seigneur son retour dans ses Etats. Eno, sur la même riviere. Marogna & Asperosa, sont sur l'Archipel; mais Maximianopoli & Nicopoli en

sont plus éloignées.

3. Enfin le troisième Sangiacat est celui de Constantinople, le plus considérable de l'Empire, parce qu'il comprend la capitale, c'est-à-dire, Constantinople, appellée Stamboul par les Turcs : c'est l'ancienne Bysance. Cette ville située au 41 dégré 4 minutes de latitude, est une des plus grandes de l'Europe, & la mieux située qu'il y ait au monde. Elle est fort peuplée, assez marchande, & le centre de l'Empire Ottoman. Elle fut rebâtie & agrandie par Constantin le Grand, qui lui donna son nom, & fut ensuite la demenre des Empereurs d'Orient. Son port estle plus beau, & peut-être le plus sûr de l'univers. Ses places sont aussi fort belles, & le Serrail ou Palais de l'Empereur B iii

Méthode de Géographie. Turc, est fort agréable; mais les maisons de cette ville sont presque toutes de bois, & assez mal bâties. Constantinople fut prise en 1453, par Mahomet II; & depuis ce temps-là elle a presque toujours été la résidence des Empereurs Turcs, & le centre de leur Empire. Les Turcs y ont leur Mufti ou Chef de leur Religion; & les Grecs un Patriarche, qui est le premier des quatre de l'Eglise Grecque ou Orientale. On y voit aussi d'autres sortes de Grecs, comme des Syriens & Arméniens; de même que des Catholiques & des Juifs. Cette ville est située sur un détroit, ou canal, qui porte son nom, qui joint la Mer Noire à celle de Marmara, & que les Anciens ont appellé, Bosphore de Thrace.

#### CONSTANTINOPLE.

Pour étudier le Topographique, il seroit bon d'avoir un Plan de Constantinople. Celui de Fréderic DE WITT en quatre seuilles est le meilleur que nous ayons eu jusqu'à présent. M. le Chevalier DE BEAURAIN en promet un avec des détails intéressans.

Constantinople, en y comprenant ses fauxbourgs, est sans contredit la plus grande ville de l'Europe; & sa situation, de l'aveu de tous les Voyageurs, & mê-

me des anciens Historiens, est la plus agréable & la plus avantageuse de l'Univers. Il semble que le canal des Dardanelles & celui de la Mer Noire, aient été faits pour lui amener les richesses des quatre parties du Monde: ces deux canaux sont comme les portes de Constantinople. Les vents du nord & du sud, qui y regnent ordinairement, en sont comme les battans: quand le vent du nord soussele la porte du midi est fermée; c'est-à-dire, que rien ne peut entrer de ce côté-là.

M. de Tournefort ne fait pas difficulté de lui donner 23 milles de tour; & si on en ajoute, dit-il, encore douze pour les fauxbourgs de Galata, Cassun-Pacha, Pera, Topana, Fundukli, il se trouvera que la circonférence de cette superbe ville se-

ra de 34 ou 35 milles.

Il faut donc distinguer deux parties dans Constantinople; la partie qui est en deça du port, & celle qui est de l'autre côré. La partie qui est en-deça du port, est l'ancienne Bysance; mais Constantinople, dont la figure ressemble assez à un triangle, a deux de ses côtés battus de la mer; savoir, celui du port, qui est le plus courbe de tous, & celui qui va de la pointe du Serrail aux sept Tours; le troisséme est plus long que les autres, & se trouve sur la terre ferme. On donne d'ordinaire près de sept milles à chacun

Méthode de Géographie.

des deux premiers, & neuf milles à celuici. Le premier angle de cette ville est aux Tours, le second à la porte du Serrail, & le troisième à la Mosquée d'Ejoub, vers les eaux douces.

Les murailles de Constantinople sont passables. Celles du côté de terre font une double enceinte, d'environ 20 pieds de distance l'une de l'autre, & sont munies d'un fossé à fond de cuve d'environ 25 pieds de large. La muraille extérieure, haute d'environ deux toises, est défendue par 250 tours affez basses. La muraille intérieure a plus de 20 pieds de hauteur, & ses tours, qui répondent à celles de l'extérieure, sopt d'une assez belle proportion. Les crénaux, les courtines & les embrasures sont bien entendues; on y a employé presque par-tout de la pierre de taille : en certains endroits on y a entremêlé des briques. On remarque cinq portes de ce côté-là.

Les murailles, depuis les sept Tours jusqu'au Serrail, & celles qui sont le long du port paroissent plus négligées, & l'on n'en sauroit faire le tour, parce qu'il y en a qui avancent jusque sur l'eau. Il n'y a point de quai. On y voit même des maisons adossées aux murs de la ville, sur-tout du côté du port. Les tours de ces deux côtés, sont dans une distance assez égale. Toute l'enceinte de Constantino-

ple, & plusieurs bâtimens ont été endommagés par le dernier tremblement arrivé en 1766.

Avant que de parler du dedans de la ville, je remarquerai que c'est la chose la plus agréable du monde à voir, que de découvrir d'un coup d'œil toutes les maisons de la plus grande ville de l'Europe, dont les terrasses, les balcons & les jardins forment plusieurs amphithéâtres, relevés par des besesteins, des caravanserais, des ferrails, & fur-tout par des mosquées, ou églises mahométanes, ausquelles nous n'avons rien en France que l'on puisse comparer. Ces mosquées, qui sont des bâtimens effroyables par leurs masses, ne laissent rien voir que de beau; car on ne peut pas découvrir de si loin les défauts & la bizarrerie de l'architecture des Turcs: au contraire, leurs principaux dômes, qui sont accompagnés d'autres petits, les uns & les autres couverts de plomb, ou dorés, leurs minarêts, ou petits clochers très-élevés, sur lesquels est arboré le Croissant; tout cela forme un spectacle, qui enchante ceux qui se trouvent à l'entrée du canal de la Mer mire. Ce canal même frape avec admiration; car Fanarikiosc, Chalcédoine, Scutari, & les campagnes qui sont aux environs, du côté de l'Afie, amusent agréablement la vûe, qu'on détourne sur la

Méthode de Géographie.

droite, quand on a bien regardé Constairtinople. Il est vrai que tous ces objets ne sont plus les mêmes, quand ils sont vus de près; car pour commencer par le fauxbourg de Galata, les maisons y sont basses, bâties la plupart de bois & de boue; ainsi il n'est pas surprenant d'apprendre que le feu en consume des milliers dans un jour. Les soldars, dans le dessein de piller, ou les Turcs, en fumant dans leurs lits, y mettent quelquefois le feu-On se consoleroit si on n'y perdoit que la maison; car on y bâtit à fort bon marché, & les côtes de la Mer Noire sont capables de fournir du bois pour rebâtir tous les ans Constantinople, s'il étoit nécessaisre; mais la plupart des familles sont entiérement ruinées dans ces incendies, par la perre de leurs marchandises. Les Marchands Etrangers se sont avisés fort sagement depuis quelques années, de bâtir à Galata des magasins très solides de pierses de taille. Ils sont isolés, & ne reçoivent le jour que par des fenêtres absolu-ment nécessaires, dont les volets, aussibien que les portes, sont garnis de tole.

La peste & les leventis sont après le feu les deux sléaux de Constantinople est vrai que les Turcs ont la dureté de voir mourir tranquillement jusqu'à cinq ou six cens personnes par jour de cette cruelle maladie, sans prend e aucunes mesures

pour l'éviter, ou la combattre, & ne commencent leurs Processions, que lorsquele mal en emporte douze cens par jour. Les hardes des pessiférés se vendent avec autant de facilité que celles des personnes mortes de vieillesse, ou de mort violente.

Pour les Leventis, qui sont les Soldats des Galeres, qui courent sur les gens le coutelas à la main, en faisant des grimaces horribles, qui épouvantent ceux qui ne les connoissent pas, il y a quelques années que le Caïmacan, ou Gouverneur de la Ville, à la sollicitation des Ambassadeurs, a permis aux Etrangers de se défendre contre eux, & l'on a mis ces canailles à la raison à coups d'épées & de pistolets. Quoique les braves Musulmans nous traitent de mal-adroits, qui ne savons pas manier les armes noblement, ni de bonne grace, ils ne laissent pas de suir devant la pointe de nos épées.

Les rues de Constantinople sont trèsmal pavées, quelques-unes même ne le sont point du tout. La seule rue, qui va du Serrail à la porte d'Andrinople, est pratiquable, les autres sont serrées, obscures, prosondes, & ressemblent à des coupe-gorges. On ne laisse pas d'y trouver de temps en temps de bons Edifices, des Bains, des Bazars, & quelques maisons de Seigneurs bâries à chaux & à sable, avec des encoignures de pierres de taille,

36 Méthode de Géographie. & dont les appartemens ont des enfilades assez bien entendues.

La ville est mieux peuplée que ne le disent la plupart des Voyageurs; & quoique les maisons n'aient que deux étages, elles sont toutes occupées & bien remplies, & l'on peut assurer qu'il y a presque autant de monde à Constantinople qu'à Paris. On compte dans cette capitale de la Turquie environ sept cens mille ames, dont il n'y a que la moitié de Mahométans. On voit peu de Dames Turques dans les rues; elles se tiennent dans leurs appartemens, sans se trop embarasser de ce qui se passe dans le reste du monde, excepté certaines semmes de Bachas absens, qui ne haissent pas les Etrangers.

Plusieurs choses ont contribué à mieux peupler Constantinople que les autres Villes de Turquie; le négoce & les profits, qu'il est aisé d'y faire; l'espérance de s'avancer dans une Cour, où il n'y a point de véritable noblesse, que celle qu'on acquiert par son industrie; il est assez par turel de se flatter qu'on s'y élevera par son mérite & par son argent: la misere que l'on sousser dans les Provinces, où les Bachas ont toujours exercé de grandes cruautés; ensin ce prodigieux trasic d'Esclaves, qui s'y sait incessamment; asse derniers s'y multiplient par le mariage,

37

& fournissent un grand nombre d'habitans à la ville.

Les premieres promenades que les Etrangers font à Constantinople, sont ordinairement destinées à la visite des Mosquées royales. Il y en a sept qui portent ce nom. Ces bâtimens, très-beaux dans leur genre, sont tout-à-fait finis, & parfairement bien entretenus. Ils sont isoles & renfermés dans des cours spacieuses, plantées de beaux arbres, ornées de belles fontaines. On ne souffre point de chiens dans les Mosquées; personne n'y cause & n'y commet d'irrévérence. Elles sont bien rentées, & beaucoup plus riches que nos Eglises. Quoique l'architecture n'en soit pas comparable à la nôtre, elle ne laisse pas de fraper par sa grandeur & par sa solidité. On exécute bien les dômes dans tout le Levant : ceux des Mosquées sont d'une juste proportion, & accompagnés d'autres petits dômes, qui les font paroître bien nourris, & point du tout élancés. Il n'en est pas de même de leurs minarets, qui sont des aiguilles aussi hautes que nos clochers, mais extrêmement menues; ces minarets sont d'un grand ornement aux Mosquées & aux villes.

Sainte Sophie est la plus parfaite de ces Mosquées. Sa situation est avantageuse; car elle se trouve dans un des plus

Méthode de Géographie. beaux endroits de Constantinople, sur le haut de l'ancienne ville de Byfance & de la colline, qui vient fondre dans la mer par la pointe du Serrail. Cette Eglise, qui est le plus bel Edifice du monde, après S. Pierre de Rome, paroît lourde en dehors, & ne montre rien de fort magnifique. Le plan en est presque quarré, & le dôme, qui est la seule piece de remarque, s'appuye en dehors sur quatre arcsbourans, qui sont effroyables par leur masse: ce sont des especes de tours trèsmassives, qu'on a été obligé de faire après coup pour soutenir ce grand corps de bâtiment, & le rendre inébranlable, dans un pays où les tremblemens de terre renversent souvent des villes entieres.

Cette Mosquée, bâtie en Croix grecque, c'est-à dire, racourcie, & presque quarrée, a dans œuvre, 42 toises de long sur 38 de large. On prétend qu'on y compte jusqu'à 107 colonnes de dissérens marbres, de porphyre, ou de granit d'Egypte. Tout le Dôme est revêtu ou pavé de plusieurs sortes de marbres. Les incrustations de la galerie, sont des mosaiques, faites la plupart avec des dez de verre, qui se détachent tous les jours de leur ciment; mais leur couleur est inaltérable.

Zonare remarque que Justinien vonlant trouver des fonds sussians pour la

construction de ce bâtiment, fit grand tort aux sciences & à l'éducation de ses sujets, parce qu'il y employa les appointemens que l'on donnoit aux Professeurs de toutes les villes de l'Empire. Pour satisfaire sa passion de bâtir, il n'épargna pas même la statue d'argent de Théodose, qu'Arcadius avoit fait dresser, & qui pésoit 7400 livres. Pour couvrir le dôme, Justinien employa les canaux de plomb qui servoient à conduire la plupart des eaux de la ville; & Mahomet II trouva sainte Sophie si belle, qu'il la fit réparer, & depuis ce temps-là, les Turcs la conservent avec beaucoup de soin.

En sortant de sainte Sophie, à 30 out 40 pas de l'Eglise, on voit les Mauso-tées de quelques Princes Ottomans: ce sont quatre petits bâtimens assez bas, terminés en dômes, couverts de plomb, & soutenus par des colonnes, posées sur

un plan exagone.

On doit regarder les autres Mosquées royales de Constantinople, comme des copies de fainte Sophie, & qui approchent plus ou moins de cet original. Ce sont des dômes d'une fort belle apparence, accompagnés de plufieurs autres dômes plus petits. Le bâtiment est toujours isolé, & enfermé dans une grande cour plantée, dans laquelle on trouve des fontaines, des cabinets, & toutes les commodités

Méthode de Géographie.

nécessaires pour l'exercice de la religion mahométane. Quant aux minarets, c'està-dire, ces aiguilles menues, où un Chantre monte pour annoncer la priere, il n'estpoint de Mosquée royale qui n'en ait au moins deux; quelques-unes en ont qua-

tre, & même jusqu'à fix.

De toutes les Mosquées de Constantinople, il n'y en a aucune qui approche plus de sainte Sophie, par la beauté de son dôme, que la Solimanie, fondée par Soliman II, le plus magnifique de tous les Sultans : on peut dire même qu'elle surpasse sainte Sophie par les dehors; car ses arcs-boutans lui servent d'ornement. Ses fenêtres sont plus grandes & mieux disposées; les galeries qui régnent d'un arcboutant à l'autre, plus régulieres & plus superbes : tout l'édifice est bâti des plus belles pierres que l'on ait trouvées dans les ruines de Chalcédoine. L'indispensable nécessité où sont les Musulmans, de faire leurs ablutions, les oblige à conftruire de grands cloîtres auprès des Mosquées royales. La fontaine est toujours placée au milieu, & les endroits pour se laver, sont aux environs. Celle qui est dans le cloître de la Solimanie, fournit d'autres petites fontaines. La cour, qui la renferme, est très belle & plantée d'arbres. Le principal dôme est un peu moindre que celui de sainte Sophie; mais il est

dans les mêmes proportions, aussi-bien que les douze petits dômes, qui sont autour. A l'égard des minarets, il y en a quatre; les deux qui sont à l'entrée du péristile, sont plus petits que les autres, & n'ont que deux galeries; ceux qui sont attachés à la Mosquée, en ont trois, &

sont plus élevés.

La Validée, qui porte le nom de la Sultane Validé sa fondatrice, semme d'Ibrahim, & mere de Mahomet IV, est encore un bel édifice, placé sur le port auprès du Serrail. Au nord & au couchant. cette Mosquée est bornée par les murs de la ville, & au midi, par le Mausolée & par le Bazar de la même Sultane. Elle est composée d'un grand dôme & de quatre demi-dômes, disposés en croix sur les cô-tés. Les intervalles des demi-dômes sont remplis par quatre autres dômes encore plus petits. En-dedans elle est revêtue de belle faïance; mais sa colonade est de marbre avec des chapitaux à la turque. La plupart des colonnes ont été apportées des ruines de Troie. Les lampes, les lustres, les boules d'ivoire, les globes de crystal, font un grand ornement dans le temps des illuminations, qu'on y fait pendant la priere. Le pérystile, qui est sur le devant de la Mosquée, est couvert de dômes, & embelli de colonnes de marbre blanc, entremêlées de quelques-unes de

marbre gris. Tout l'ouvrage paroîr plus delié que celui des autres Mosquées, & n'a rien de gothique, quoiqu'il soit dans le goût turc. Les ceintres des portes & des senêtres sont d'une assez bonne architecture. Ses deux minarets ont chacun trois galeries bien travaillées.

- Il faut, pour l'entretien de ces Mosquées, des sommes si considérables, qu'elles consomment le tiers de ce que rapportent les terres de l'Empire. Le Kislar-Aga, ou Chef des Eunuques Noirs, en a la sur-intendance. C'est lui qui dispose de toutes les charges ecclésiastiques des Mosquées royales : les principales sont à Constantinople, à Andrinople, à Prusa. On assure que le revenu de sainte Sophie est de 800 mille livres. Le Grand-Seigneur paye pour le fonds, sur lequel le Serrail est bâti, mille & un aspres par jour. Ces revenus sont destinés pour l'entretien des bâtimens, pour les gages des Officiers de la Mosquée, pour la nouriture des pauvres, qui se présentent à la porte à certaines heures du jour, pour les Hôpitaux des environs, pour les écoliers que l'on élève, & que l'on instruit dans la loi de Mahomet, pour soulager les artisans, qui sont en nécessité, & pour les besoins des pauvres honteux; le reste est mis dans le trésor de la Mosquée, pour subvenir aux accidens imprévus, tels que sont la chute. des bâtimens & le dommage des incendies. Les autres Mosquées royales ne sont pas si considérables que les trois dont on

vient de parler.

On ne sauroit trop admirer le port de Constantinople. C'est un bassin de sept ou huit milles de circuit du côté de la ville, & il en a bien autant du côté des fauxbourgs. Son entrée, large d'environ 600 pas, commence à la pointe du Serrail, ou Cap de Saint-Dimitre, situé au midi : c'est le Cap du Bosphore, où étoit l'ancienne ville de Bysance : de-là, en tirant au couchant, le port s'étend en maniere d'un demi-cercle. L'ouverture de ce Port est au levant & regarde Scutari; Galata & Cassun-Pacha, sont au nord; enfin ce port se termine au nord-ouest, par le cul-de-sac des eaux douces, où se jette le Lycus, composé de deux ruisseaux. Sur le plus grand est la papeterie.

Le bruit extraordinaire que font les Matelots, pénétre même jusque dans le Serrail; car ce Palais est à gauche à l'entrée du Port, & occupe la place de l'ancienne ville de Bysance, sur la pointe de la presqu'Isle de Thrace, où est précisément le Bosphore. Le Serrail, qui est l'ouvrage de Mahomet II, a près de trois milles de circuit; c'est une espèce de triangle, dont le côté tenant à la ville, est le plus grand; celui qui est mouillé par les

Méthode de Géographie.

eaux du Bosphore, est à l'est; & l'autre, qui forme l'entrée du port est au nord. Les appartemens sont sur la hauteur de la colline, & les jardins sur le bas, jusqu'à la mer. Les murailles de la ville, flanquées de leurs tours, se joignant à la pointe de S. Dimitre, font l'enceinte de ce Palais du côté de la mer. Quelque grande que soit cette enceinte, les dehors du Palais n'ont rien de rare, & s'il faut juger de la beauté des jardins par les cypres, qu'on y découvre, on conviendra qu'ils ne sont pas mieux entendus que ceux des particuliers. On affecte de planter dans le Serrail, des arbres toujours verds, pour dérober aux habitans de Galata, & des autres lieux voisins, la vue des Sultanes, qui s'y promenent.

Les appartemens du Serrail ont été faits en différens temps, & suivant le caprice des Princes & des Sultanes; ainsi ce sameux Palais est un assemblage de plusieurs corps de logis sans symétrie & sans ordre. On ne doute pas que les appartemens ne soient spacieux, commodes, & richement meublés. Leurs plus beaux ornemens ne consistent, ni en tableaux, ni en statues: ce sont des peintures à la turque, parquetées d'or & d'azur, entremêlées de sleurs, de paysages, de culs de lampes, & de cartouches, chargées de Sentences arabes, comme dans les maisons des parLa Turquie d'Europe.

ticuliers de Constantinople. Les bassins de marbre, les baines les fontaines jaillissantes, font les délices des orientaux, qui les placent aux premiers étages, sans craindre de trop charger leurs planchers. S'il y a quelques beaux morceaux dans le Serrail, ce sont des pièces que les Ambassantes deurs des Princes y ont fait apporter, comme des glaces de France & de Venise, des tapis de Perse & des vases d'o-

rient.

L'entrée principale du Serrail est un gros pavillon, avec des croisées ouvertes au dessus de la porte; une grande qui est sur la porte même, quatre autres plus petites à gauche, sur la même ligne, & autant de même grandeur à droite. Cette Porte, dont l'Empire Ottoman a pris le nom, est fort haute, simple, ceintrée en demi-cercle, avec une inscription arabe sous le ceintre, & deux niches, une de chaque côté, creusées dans l'épaisseur du mur. Elle ressemble plutôt à un corps degarde qu'à l'entrée du Palais d'un des plus grands Princes du monde. C'est pourtant Mahomet II qui l'a fait bâtir; & pour marquer que c'est une maison royale, le comble du pavillon est relevé de deux tourillons. Cinquante Capigis ou Portiers, sont commandés pour la garde de cette Porte; mais ils n'ont ordinairement pour armes, qu'une baguette à la main. On enTout le monde peut entrer dans la premiere cour du Serrail. Les domestiques & les esclaves des Bachas & des Agas, qui ont affaire à la Cour, y restent pour attendre leurs maîtres, & prennent soin de leurs chevaux; mais on y entendroit pour ainsi dire, voler une mouche. Si quelqu'un y rompoit le silence par un ton de voix un peu trop élevé, ou qu'il parût manquer de respect pour la maison du Prince, il seroit bastonné sur le champ, par les Ossiciers qui sont la ronde.

De la premiere cour on passe à la seconde; son entrée est aussi gardée par 50 Capigis. Cette cour est quarrée, d'environ 300 pas de diamétre; mais plus belle & plus agréable que la premiere. Les chemins en sont pavés, & les allées bien entretenues; tout le reste est un gazon sort propre, dont la verdure n'est interrompue que par des sontaines qui en entre-

de place que pour environ 30 chevaux. Les jours que les Ambassadeurs sont reçus à l'audience, les Janissaires, proprement vêtus, se rangent à droite, sous la galerie. La salle où se tient le Divan, c'est à-dire, où l'on rend la justice, est à gauche, au sond de cette cour: à droite est une porte qui donne entrée dans l'intérieur du Serrail; le passage n'en est permis

que la petite écurie s'y trouve; mais il n'y

48 Méthode de Géographie.

qu'aux personnes mandées. Pour la salse du Conseil ou Divan, elle est grande; mais basse, couverte de plomb, lambrisse & dorée assez simplement à la moresque. On n'y voit qu'un grand tapis étendu sur l'estrade, où se mettent les Officiers qui composent le Conseil. C'est-là que le Grand-Visir, assisté de ses Conseillers, juge sans appel toutes les causes civiles & criminelles: le Carmacan tient sa place en son absence, & l'on y donne à manger aux Ambassadeurs le jour de leur audience. Voila tout ce qu'il est libre aux étrangers de voir dans le Serrail: pour pénétrer plus avant, la curiosité couteroit trop cher.

Les dehors du côté du Port, n'ont rien de remarquable que le Kiosc ou pavillon qui est vis-à-vis de Galata. Ce pavillon est soutenu par douze colonnes de marbre; il est lambrissé, peint à la persienne & richement meublé. Le Grand-Seigneur y vient quelquefois pour avoir le plaisir de voir ce qui se passe dans le Port, ou pour s'embarquer lorsqu'il veut se promener sur le canal. Le pavillon qui est du côté du Bosphore, est plus élevé que celui du Port, & il est bâti sur trois arcades, qui foutiennent trois salons terminés par des dômes dorés. Le Prince s'y vient divertir avec ses femmes & ses muets. Tous ces quais sont converts d'artillerie, mais fans

sans affurs. La plupart des canons sont braqués à fleur-d'eau. Le plus gros, qui est celui qui obligea, dit-on, Babylone à se rendre au Sultan Amurath, est par distinction dans une loge particuliere. Cette artillerie fait grand plaisir aux Mahométans; car on la tire pour avertir que le carême est fini, & qu'il ne faut plus jeûner. On la décharge aussi les jours de réjouissance & pour les conquêtes des Sultans, ou pour celles de leurs Généraux.

Quand on est dans le port, on voit Ayvaseraï, qui signisie le Serrail des miroirs. Son enceinte n'est pas grande, & la place où les Turcs s'exercent à tirer de l'arc, se trouve derriere ses murailles. Il y a près de-là une espèce de tribune, où les Turcs viennent comme en procession, la veille des grandes batailles, prier pour le salut de l'armée. On y vient aussi quelquesois pour supplier le Seigneur de faire cesser la peste; mais c'est lorsqu'elle fait des ravages extraordinaires; c'est-à dire, lorsqu'il meurt dans la ville, mille ou douze cens personnes par jour.

En faisant le tour du cul-de-sac des eaux douces, à la vue de Validé-Seraï, & ensuite rangeant la côte de Cassun-Bacha, on trouve d'abord Ayna Seraï ou le Serrail des Coignassiers, qui est près de l'Arsenal de la marine. Mahomet II sit creuser le port de cet endroit-là, & y bâ-

Tome VII.

Méthode de Géographie. tit l'arsenal & les remises des galeres : on y construit aujourd'hui les bâtimens du Grand Seigneur. Il y a 120 remises voûtées, où les bâtimens sont à couvert. Les magasins & les atteliers du Grand-Seigneur font bien fournis & bien entretenus : tout est soumis au Capitan Bacha dans ce quartier-là. Les principaux Officiers de marine y logent, & l'on y voit peu de Chrétiens, si ce n'est les forçats & les esclaves qui sont dans le Bagno; c'està-dire, dans une des plus affreuses prisons, située entre Ayna Serai & l'Arsenal. Il y a trois chapelles dans cette prison, une pour les Chrétiens du Rit Grec, & deux pour ceux du Rit Latin. L'une de celles-ci appartient au Roi de France; l'autre est à l'usage des Vénitiens, des Italiens, des Allemands & des Polonois. Les Missionaires y confessent, disent la Messe, administrent les Sacremens, font les exhortarions en pleine liberté, en donnant cependant quelque petite gratification au Commandant du Bagno. C'est le Capitan Bacha ou Grand-Amiral, qui le nomme: car il est comme souverain dans son département, & ne rend compte de sa conduite qu'au Grand-Seigneur; ce qui rend sa charge une des plus belles de l'Empire.

Le fauxbourg de Galata est bâti au-delà du port, vis-à-vis le Serrail, dans un quartier qui portoit le nom des figuiers, La Turquie d'Europe.

que l'on y cultivoit en abondance. Justinien répara ce fauxbourg, & lui donna le nom de Justiniane. On ne sait pas d'où lui vient le nom de Galata, qu'il prit quelque temps après la mort de cet Empereur. Galata forme l'entrée du port du côté du nord, & c'est-là que l'on tendoit la chaîne qui le fermoit. Cette chaîne prenoit de la pointe du Serrail au château de Galata, qui sans doute étoit bâti sur le Cap opposé. Ce fauxbourg est désendu par des murailles assez bonnes, slanquées de vieilles tours.

Galata est partagé en trois quartiers, depuis Cassun-Bacha jusqu'à Topana. Les murailles & les tours qui séparent ces quartiers subsistent encore; mais l'on a bâti des maisons contre la muraille qui descend depuis la Tour de Galata à la marine, jusqu'à la Douane, où il y a une Tour ronde. Les Dominicains ont à Galata une Eglise dédiée à S. Pierre; ils en sont en possession depuis plus de 300 ans. Les Capucins François y ont depuis envi-ron 100 ans, une Eglise sous le nom de S. George; elle appartient aux Génois. Les Grecs ont trois Eglises dans le quartier de Caracui, & les Arméniens y en ont une, qui s'appelle S. Grégoire. Les Latins y possédent celle de S. Benoît, qui éloit aux Bénédictins du temps des C ij

Méthode de Géographie:
Génois; mais elle fut donnée aux Jésuites par la Communauté de Péra. Les Récolets ou Zocolanti avoient depuis plus de 200 ans une Eglise dédiée à Sainte Marie, avec droit de Paroisse; ils se tiennent à présent à Péra, près de l'Hospice des Peres de la Terre-Sainte; ceux-ci ne reçoivent personne dans leur Chapelle, n'étant à Constantinople que pour les affaires des saints lieux.

On goute à Galata une espece de liberté, qui ne se trouve guères ailleurs dans l'Empire Ottoman. Galata est comme une ville chrétienne au milieu de la Turquie, où les cabarets sont permis, & où les Turcs même viennent boire du vin. Il y a des auberges pour les Francs, & l'on y sait assez bonne chere.

On monte de Galata à Péra, qui en est comme le fauxbourg, & que l'on a confondu autrefois sous le même nom; mais on distingue aujourd'hui Péra de Galata, & Péra n'est précisément que le fauxbourg situé au-delà de la porte de cette ville. La situation de Péra est tout-à-fait charmante. On découvre de là toute la côte d'Asse & le Serrail du Grand-Seigneur. Les Ambassadeurs de France, d'Angleterre, de Venise & de Hollande ont leurs Palais dans Péra. Celui du Roi de Hongrie; car l'Empereur ne l'envoie

tantinople.

Le Palais de France est la maison de Constantinople la plus logeable & la mieux entendue pour des personnes élevées en Europe. Il fut bâti par ordre d'Henri IV, dans le temps que M. de Breves étoit Ambassadeur; mais on y a fait de beaux appartemens sous M. de Nointel. La Chapelle de ce Palais est desservie par les Capucins François, qui sont les Curés de la nation. Ils sont aussi les maîtres des enfans de langue : c'est ainsi qu'on appelle quelques jeunes gens que le Roi fait élever à Constantinople, pour y être instruits par ces Peres dans les langues Turque, Arabe & Grecque, afin que dans la suite ils puissent servir d'interprêtes aux Consuls François dans les Echelles du Levant.

On descend de Péra à Top-hana, out Topana, qui est encore un autre faux-bourg sur le bord de la mer, au dessus de Péra & de Galata, à l'entrée du canal de la Mer Noire, où l'on se rend ordinairement pour s'embarquer, lorsqu'on veut se promener sur l'eau. On voit, à 100 pas de la mer, l'Arsenal où l'on sond l'artillerie; c'est une maison couverte de deux dômes, & qui a donné le nom à tout le quartier. Les Turcs sondent de

fort bons canons; ils emploient de bonne matiere, & gardent d'assez justes proportions; mais leur artillerie est sim-

ple & fans ornemens.

Le Marché aux esclaves de l'un & de l'autre sexe n'est-pas loin de la rue d'Andrinople. Ces malheureux y font assis dans une posture assez triste. Avant que de les marchander, on les considere de tous côtés, on les examine, on leur fait faire l'exercice de tout ce qu'ils ont appris; & bien souvent tout cela se fait plusieurs fois dans la journée sans conclure le marché. Les hommes & les femmes aufquelles la nature a refusé des charmes, sont destinés pour les services les plus vils ; mais les filles qui ont de la beauté & de la jeunesse, ne sont malheureuses qu'en ce qu'on les oblige ordinairement à suivre la religion du pays.

De château des Sept Tours, situé au bout de la ville du côté de la Terre-Ferme & de la Mer de Marmara, a pris son nom de pareil nombre de Tours que l'on y voit couvertes de plomb. C'est une espece de château, où l'on met en prison les personnes de distinction; mais on en resuse l'entrée aux étrangers, depuis que le Chevalier de Beaujeu, qui y étoit prisonnier, trouva le secret d'en sortir. Il avoit fait des prises si considérables sur les

La Turquie d'Europe. 55 Turcs, que le Grand-Seigneur, pour se vanger de son évasion, sit couper la tête au Gouverneur du château.

#### Autres Villes de la Romanie.

Andrinople, nommée Endrene par les Turcs, est au nord-ouest de Constantinople, sur la riviere de Mariza: elle tire son nom de l'Empereur Adrien son fondateur. C'est une ville fort agréable, où les Empereurs Turcs font fouvent leur séjour, à cause de la bonté de son air, beaucoup plus pur que celui de Constantinople. Eski-Baba, au sud-est d'Andrinople. Morato, Seraio, Copriza & Capurdemo, sont au nord de la ville d'Andrinople. Stravicho, Sifopoli, Salmydis, Stagnara & Malathia, sont sur la Mer Noire. Selybria, Heraclée, avec de bons ports, & Rodosto, sur la Mer de Marmara. Stevano, Vasigli, Kircklisse, Basargic, Cayali, Popiza & Hermanli, sont au couchant d'Andrinople, comme Absa, Bilzier & Chiourli, sont à son levant.



#### ARTICLE II.

# LA TURQUIE MÉRIDIONALE,

ou LA GRECE.

### CARTES.

Pour cette partie, il faut se servir de la Carte de Grece de M. DELISLE, en une seuille.

LA Grece, autresois si fameuse & si storissante, pour avoir été la patrie de tant d'hommes illustres, de même que le centre des Arts, des Sciences & d'un puissant Empire qui s'étendoit jusque fort avant dans l'Asie, est aujourd'hui si fort déchue & si peu considérable, que loin de maîtriser les autres Nations, elle se voit asservie & captive sous une domination étrangere, sans aucun espoir de se relever. Le paysuest mal peuplé, presque inculte, pauvre, & rampant sous la main des Turcs, ausquels il appartient, à quelques Isles près, que les Vénitiens y possedent.

Les parties qui la divisent, sont 1. la Macédoine ou Coménolitari, 2. l'Albanie, 3. la Livadie, & 4. la Morée. On peut y

joindre les Isles; mais nous en parlerons dans un article à part, qui sera le troisiéme de ce Chapitre.

#### 1. La Macédoine ou Coménolitari.

C'étoit autrefois le plus puissant & le plus étendu des Etats de la Grece. Il est aujourd'hui divisé en trois grandes parties, l'Iamboli, à l'orient, la Véria, à l'occident, & la Janna, au midi.

Les principales villes du Iamboli sont, Salonichi, nommée autrefois Thefsalonique, sur le Golfe de même nom, avec un port assez bon & assez fréquenté. Cette ville est fort peuplée, la plus marchande de toute la Grece, & connue par deux Epîtres que S. Paul lui écrivit. Elle a encore un Archevêque Catholique. Les Juifs y sont en très grand nombre, & y font presque tout le commerce. Les autres villes remarquables, sont, au nord de Salonichi, Marmara; Cérès, à son midi, Tricala; & à l'orient de cette derniere ville, Filippo, autrefois Philippi, que quelques uns mettent dans la Romanie ou Thrace des anciens; il ne reste plus que des ruines de cette ville, autrefois affez considérable, & qui porte le nom de Philippe, Roi de Macédoine, son fondateur. Saint Paul en convertit les habitans, & leur écrivit quelques années après une Epître. Elle vit donner sous ses Méthode de Géographie.

murailles la bataille où Brurus & Cassius furent défaits par Auguste & Marc-Antoine. Sur le Golfe de Contesse, on rencontre la Cavalle; Contesse, à l'embouchure de la riviere de Marmara, & de l'autre côté de la même riviere, les ruines d'Emboli ou Chrysopolis. Une Presqu'ise, qui borne au sud-est le Golfe de Contesse, est terminée par le Mont Athos, ou Monté Santo, nommé aussi Agios Oros. Cette montagne est célebre par plusieurs Monasteres, de l'Ordre de S. Basile. Les Religieux qui y demeurent sont au nombre d'environ six mille. C'est -parmi eux que se prennent tous les Evêques du Patriarchat de Constantinople. Âu milieu de la montagne est une ville nommée Kareis, où tous les Samedis il se tient un marché. L'entrée de cette ville est défendue aux femmes : il ne leur est pas même permis, dit-on, d'approcher de la sainte montagne. Libanova ou Stellar, autrefois Stagyre, lieu de la naissance d'Aristote. Cassandra, à l'extrémité d'une petite Presqu'isle, & Aiomama, au nord, sur un Golfe auquel elle donne fon nom.

2. Les principales villes de la Véria, font Vardar, à l'orient & sur le Golse de Salonichi. Jenizzar ou Zuchria, à son sud-est: c'est l'ancienne Pella, résidence des Rois de Macédoine. Cara-Véria, au

La Turquie d'Europe.

Jogud-ouest de Jenizzar, & Eclisso, à son nord-ouest. Dans la partie orientale, sont, du sud au nord, Xenoxua, Nicée, Castoria ou Castoro, & Giustandil, ou Ocrida, nommée aussi Hohori. Dans la partie septentrionale, on trouve en allant d'occident en orient, Papagni, Jacoviza, Jesovo, Comonava, Kaplantih ou la ville des Tigres, Kaprulih, ou la ville du Pont, Stobi & Toli, sont du nord au sud, au

milièu du pays.

3. La Janna, qui répond à l'ancienne Thessalie, est séparée du Coménolirari, par une chaîne de montagnes, nommée aujourd'hui les Monts Dragoniza. Les Monts Olympe, Ossa & Pélion, avec la vallée de Tempée, si fameuse dans les Poètes, font partie de ces montagnes. Les villes les plus remarquables de cette Province sont, d'orient en occident, Larissa, Ternovo, Tricala, & Janna ou Jannina, autrefois Cassiope. Farsa, au midi de Larisse, est l'ancienne Pharsale, où Jule-César défit Pompée. Démétriade & Volo, sont sur le Golfe de Volo. Bocca di Lupo, autrefois les Thermopiles, est un passage de soixante pas de large, entre les montagnes qui séparent la Janna de la Livadie. C'est dans ce passage que trois cens Lacédémoniens sourinrent seuls sous les efforts de l'armée de Xerxès.

#### II. L'Albanie.

Cette Province, que les Turcs nonment Arnaut, est située le long du Golfe de Venise, dans une étendue de plus de cent lieues du nord au sud. Sa largeur n'est guère que de trente lieues. On la di-

vise en haute & basse.

1. Les principales villes de la haute Albanie, sont Scutari, capitale, sur le Lac Zenta, au nord de la Province. Podgoriza, les Cocci, les Clementi, Sabiaca, Castrati; tous endroits situés au nord de Scurari, & de la riviere de Drin. Duraz-70, ville fort marchande, bien peuplée, & le grand passage de Grece en Italie. Antivari & Alesio, sur la mer. La Valona, forte place, avec un port. Albanopoli, à vingt lieues de la mer. Croia, que le vaillant Scanderbeg défendit si bien contre les Turcs, qu'il les obligea de lever le siège, est aujourd'hui ruinée. Dolcigno, avec un port entre Alesio & Antivari : ses habitans font le métier de Corsaires. Spassi, Petrella, Elbasano & Spatania.

2. La basse Albanie répond à l'ancien Royaume d'Epire. Ses principales villes, sont Larta ou l'Arta, capitale, au nord du Golfe de même nom : elle s'est accrue des ruines de l'ancienne Ambracia. Chimera, sur la mer, au sud des montagnes

qui portent le même nom. Butrinto, vis-à-vis l'Îsse de Corfou, est aux Vénitiens, ainsi que la Previza, ville assez forte, sur le détroit du Golse de Larta. Figalo, autresois Actium, sur le même Détroit, à l'opposite de la Préviza, ne montre plus que des ruines: ce sur près de cette ville, qu'Octave Auguste désit Marc-Antoine son compétiteur, dans une bataille navale.

#### III. La Livadie.

Cette Province, bornée au nord par la Janna, & au midi séparée de la Morée, par l'Ishme de Corinthe, a dans sa partie septentrionale le fameux Mont Parnasse. Ses principales villes sont, Atines ou Sétines, anciennement Athènes: son territoire abonde en huile & en vin. Quoique détruite & désolée, cette ville autrefois si célebre, ne laisse pas de conferver encore beaucoup'de monumens d'antiquités, comme on le voit par Spon, Wheler, & les autres Voyageurs. Livadia, au centre de la Province, est une assez grande ville, habitée par des Chrétiens, des huifs & des Turcs. Le Port de Pirée est à quelque distance d'Athènes. Mégare est à l'ouest d'Athènes, sur le Golse d'Engia. Salone est à l'extrémité, & peu éloignée de la partie septentrionale du Golfe de Lépante. Mais Marathon, aujourd'hui Ma-

rasou, est l'endroit où Miltiade battit l'armée de Darius, qui n'avoit pas moins de cent mille hommes; cet endroit est au nord-est d'Athènes. Stives, autrefois Thèbes, la patrie de Pindare & d'Epaminondas, deux grands hommes chacun dans son genre: cette ville est aujourd'hui presque ruinée. Castri, qui est l'ancienne Delphes, si fameuse par les Oracles d'Apollon, n'est plus qu'un méchant bourg. Lépante, appellée par les Turcs Enebect, ville forte, sur un Golfe de même nom, est fameuse par la belle victoire que D. Juan d'Autriche remporta dans son voisinage, sur la flotte des Turcs en 1571. Les Vénitiens, qui s'en étoient emparé, l'ont rendue en 1699, par la paix de Carlowitz, de même que le Château des Petites Dardanelles, sur le Détroit du même Golfe.

#### I V. La Morée.

#### CARTES.

Le Pere CORONELLI, Géographe Italien, qui a donné une Description de la Morée, en a publié aussi une Carte qui est estimée. Si on ne peut la trouver, on doit encore se servir pour ce pays, de la Carte de la Gréce de M. DELISLE.

La Morée, autrefois nommée le Pélo-

ponnèse, tire son nom moderne du grand nombre de ses mûriers. Ce beau pays avoit été conquis par les Vénitiens en 1686 & 1687, & il leur étoit resté par la paix de Carlowitz; mais ils l'ont perdu en 1715. Autrefois la Morée dépendoit du Beglierbei de Roumélie, qui fait sa résidence à Sophie; mais depuis long-temps elle fait partie du revenu de la Validé, ou Sultane Mere: elle y a un fermier qui reçoit ses droits, & qui lui en rend un compte exact.

Cette Presqu'isse se divise en trois parties: 1. le Belvedere, à l'occident; 2. la Sacanie, à l'orient; & 3. le Brazzo di Maina, au midi. C'est dans cette derniere partie qu'est le Cap Matapan, le plus méridional du continent de l'Eu-

rope:

Le Belvedere a pour villes principales, en commençant par le nord-ouest,
le Château Sainte-Marie, une des Petites
Dardanelles du Golse de Lépante; Patras,
ville archiépiscopale, assez forte, près du
Golse de même nom : c'est le lieu où l'on
assure que l'Apôtre S. André soussirit le
martyre : elle est aujourd'hui remplie de
Juiss. Belvedere, qui donne le nom à ce
quartier, est au sud-est de Patras. Chiarenza est sur la mer, aussi-bien qu'Arcadia, qui donne son nom à un Golse, Zonchio, Nayarin, Modon, Coron & Cala-

64 Méthode de Géographie.
mata, sont sur la même côte, où quel-

ques-unes ont des ports.

2. La Sacanie est à l'est du Belvedere, & a pour endroits principaux, Basilico, sur une élévation, autrefois Sycione, célébre dans l'ancienne Histoire Grecque; · Coranto ou Corinthe, dans l'Isthme de même nom, large d'environ deux lieues; mais il ne lui reste que peu de chose de son ancienne splendeur, qui la rendoit une des principales & des puissantes villes de la Grece. On fait que S. Paul a écrit deux lettres aux Fidéles de cette ville. S. Clément, Pape, leur en écrivit aussi une très-belle, qui n'a été retrouvée que depuis environ un fiécle. Argo, autrefois Argos, à quelque distance du Golfe de Napoli. Napoli di Romania, ville grande & forte, sur un Golse de même nom, où elle a un port très-spacieux, mais dont l'entrée est fort etroite. Léontari & Mundi, sont à l'ouest de Napoli.

3. Le Brazzo di Maina est au sud de la Sacanie. On y trouve, Napoli di Malvasia, nommée aussi Monembasia, près des ruines d'Epidaure, ville très-sorte, isolée par la mer, & qu'un pont joint au continent; elle a un territoire renommé pour ses excellens vins. Misura, près & au nord de laquelle on croit qu'étoit la fameuse Sparte, autrement Lacédémone, sait aujourd'hui une triste sigure. Maina,

La Turquie d'Europe. 65 avec un petir port, est dans le pays des Mainortes. Castro Rampano est à l'ouest de Monembasia.

## ARTICLE III. LES ISLES DE LA GRECE.

LEs Isles dépendantes de la Gréce sont situées, les unes à l'occident de la Terre ferme, dans la Mer Ionienne; les autres à l'orient, entre la Gréce & la Natolie, dans cette partie de la Mer Méditerranée, que nous nommons Archipel, & que les anciens appelloient Mer Egée. De ces dernieres, les unes appartiennent à l'Europe, les autres se rapportent communément à l'Asie. Nous ne nous écarterons point de cette division, adoptée par le plus grand nombre des Géographes; mais nous parlerons tout de suite des unes & des autres dans cet article. Les dernieres, qui sont près des côtes de l'Asie, ont un rapport plus marqué à l'Histoire & aux affaires de l'Europe , & en particulier , de la Gréce , qu'à celles de l'Asie. D'ailleurs, tontes les Isles de l'Archipel, à l'exception d'une seule qui appartient aux Vénitiens, sont du Gouvernement du Capitan Bacha ou Grand-Amiral des Turcs.

#### I. Isles de la Mer Ionienne.

Les principales Isles de la Gréce, situées à l'ouest, dans la Mer Ionienne, sont, du nord au sud:

1. Corfou, nommée anciennement, Corcyra. Elle est assez fertile, particulierement en huiles très-excellentes, en cire, en citrons & autres fruits. Elle appartient aux Vénitiens, & porte le nom de sa capitale, ville forte, assez belle, le siège d'un Archevêque Latin, dont l'Eglise cathédrale est magnisique. Il est soumis au Patriarche de Venise. Les Grecs y ont une assez belle Eglise, où ils prétendent avoir le corps de S. Spiridion.

II. Sainte-Maure, au sud-ouest du Golse de Larta, appartient aussi aux Vénitiens: elle est plus petite, mais presque de même température que Corsou. Sa ville capitale est Sainte-Maure, passable-

ment fortifiée.

III. A quelque distance de cette Isle est Théaco, qu'on dit être Itacha, fort petite, mais connue pour être le pays natal & la domination d'Ulysse, célébre dans Homere.

IV. Céfalonie, qui porte le nom de sa ville capitale, située sur une montagne, avec un port & un Evêché, est aussi aux Vénitiens, & a beaucoup d'huile, de vin ¿

La Turquie d'Europe. 67 de laine, de cire & de miel. Elle est à l'ouest du Golse de Patras.

V. Zante. Cette isle est sujette à quelques tremblemens de terre. Elle est sertile en vin, en suile, & encore plus en excellens raisins. Sa capitale de même nom, est une ville grande & assez sortifiée. Son port est fréquenté, & l'on y fait un très-bon négoce de ses raisins, connus sous le nom de Corinthe. Des deux Evêques de cette isle, l'un est Catholique & l'autre est du Rit Grec.

Il y a encore sur cette côte occidentale de la Grece, diverses petites isles; mais de peu de conséquence.

#### II. Isles de l'Archipel.

#### CARTES.

M. de TOURNEFORT, qui a examiné dans son voyage ce qui regarde l'Archipel, n'estime que deux Cartes; savoir, celle que M. BERTHELOT, Professeur d'Hydrographie à Marseille, a donnée de la Mer Méditerranée, & la Carte de la Gréce de M. DELISLE. Il assure que toutes les autres Cartes sont très-désectucuses. La Carte de M. DELISLE est essectivement la seule qu'on puisse consulter avec sureté: il saut y joindre celle des côtes de Gréce & Archipel, que M. D'ANVILLE a donnée en 1756, avec un Mémoire in 4°.

Isles de l'Archipel, appartenantes à l'Europe.

Les principales sont :

I. Candie, autrefois Créte, qui a porté le titre de Royaume. Elle a environ 70 lieues de l'ouest à l'est. L'air en est bon, & ne souffre guère d'animaux venimeux, excepté la phalange, qui est une espéce de tarantule. Le terroir a plus de montagnes que de plaines; mais il ne laisse pas d'être fertile, principalement en huile excellente, en vin de Malvoisie, en sucre, en sel, en mirthe, en laurier & en fruits. Cette Isle a été autrefois célébre par la naissance ou par l'éducation de Jupiter, & par le fameux labyrinthe de Dédale, Athénien. Elle appartient toute aux Turcs, qui en 1669, se rendirent maîtres de fa capitale. Les Vénitiens, qui en étoient auparavant les maîtres, ont perdu successivement les autres places. Garabuze, Suda & Spina longa, font les dernières qu'ils y ont possédées, jusqu'en 1715. Ce sont d'assez bonnes forteresses. Suda & Spina longa ont de bons ports; Garabuze est un fort sur la mer, à l'ouest de l'Isle.

On divise l'isse de Candie en quatre territoires, qui portent le nom de leur capitale; savoir, 1. Candie, 2. la Canée, 3. Rétimo, & 4. Sitia. La ville de Candie, capitale de l'Isse, est médiocrement

II. Cérigo, Isle assez petite, entre la Morée & Candie, est aux Vénitiens, avec une ville de même nom, sur un rocher; elle a un port & un château. C'est

l'ancienne Cythere.

III. Milo, l'une des Isles qu'on appelloit autrefois Cyclades, a sa ville de même nom, avec un assez bon port. Elle appartient aux Turcs, aussi-bien que Nasia, Pario, Mycone, Andro, & les autres Cyclades, excepté Teno ou Tine, qui est aux Vénitiens. Colouri, dans le Golse d'Engia ou d'Athènes, est la Sala-

Méthode de Géographie.

mine des anciens, près de laquelle Thémissocle désit l'armée navale des Perses.

IV. L'Isle de Négrepont, autrefois Eubée, la plus grande des Isles de l'Archipel après Candie, est très-fertile, & a sa capitale très-bien fortisiée, grande, marchande & bien peuplée. Elle touche au continent par un pont-levis, qui se joint à un pont de pierres de cinq arcades, sur un Golse de même nom; & c'est sous ce pont levis que passent les galères & les vaisseaux. Cette Isle fut prise en 1470, par le Sultan Mahomet II, qui traita la garnison vénitienne avec une barbarie effroyable. Les Vénitiens tâcherent depuis de la reprendre, mais ce fut sans succès.

V. L'Isle de Stalimene, autrefois Lem. nos, est assez bien cultivée, & produit d'excellent vin; mais elle n'a point de bons ports. Sa capitale de même nom, est médiocrement grande, & a dans son voisinage, des carrieres où l'on prend là terre sigillée, connue des anciens sous le nom de Terre Lemnienne, & qui est salutaire pour beaucoup de maladies, surtout pour les pertes de sang.

Isles de l'Archipel voisines de l'Asie.

Les principales de ces Isles, que l'on trouve du nord au sud, sont les suivantes.

1. Tenedo, anciennement Tenedos, à

La Turquie d'Europe. 72 l'orient de Stalimene, est vis-à-vis les ruines de la fameuse ville de Troye. Sa capitale qui porte aussi le nom de Tenedo, a un assez bon port. L'Isse produit d'excellent vin muscat & abonde en gibier.

II. Mételin, qui est l'ancienne Lesbos, tire son nom de Mételino, sa capitale. Cette ville a deux ports assez bons, Geramia & Caloni. Elle fait un assez grand commerce de grains, de fruits, de fromages & de vins, qui sont excellens. Pittacus, l'un des sept Sages de la Gréce, & Sapho, cette semme célébre par sa

belle poésie, étoient de Lésbos.

III. Schio, Scio & Chio, est aussi trèsfertile, principalement en excellent vin
de Malvoisse, en citrons, en oranges, en
huiles, en mastic, en térébentine, & a
beaucoup de petdrix. Ces dernieres y sont
privées & domestiques, comme les poules
en Europe. Il y a des sources d'eau vive,
quelques rivieres & une ville de même
nom. Cette ville est fort peuplée de
Chrétiens, les seuls qui l'habitent, aussi
bien que le reste de l'Isle. Elle a un bon
port, désendu par une forteresse. Les Vénitiens la prirent en 1694; mais les Turcs
la reprirent quelque temps après.

I V. Samo ou Samos, belle Isle, qui a environ vingt lieues de tour, & assez fertile en tout, excepté en vin. On dit que ses anciens habitans inventerent la

poterie de terre.

72 Méthode de Géographie:

V. Nicaria, à l'orient de Samo, étoit autrefois nommée Icaria, à cause d'Icarus, que les Poètes ont seint y être tombé, après que le Soleil, dont il s'étoit un peu trop approché, eut fait sondre ses aîles de cire. Il y a une ville de même nom; mais sort petite, & qui n'a rien de remarquable.

V. Palmosa ou Pathmos, avec une ville de même nom, & une forteresse, a beaucoup de lauriers. Elle est célébre par l'exil de S. Jean l'Evangéliste, qui y écri-

vit son Apocalypse.

VI. Lero, n'est remarquable que par fon aloé, dont elle fait un bon com-

merce.

VII. Lango, Stan-Co, ou Cos, est célébre par la naissance du Médecin Hippocrate, du Peintre Appelles, & de cette fille nommée Pamphile, qui inventa la maniere de se servir des vers à soie. Cette Isle étoit autresois riche & sertile; mais aujourd'hui elle est fort déchue & n'a rien de considérable, non plus que sa ville de même nom.

VIII. Scarpanto, abonde en vins, en fruits & en perdrix, qui sont fort délicates. Autresois elle avoit quatre villes; mais ajourd'hui elle n'en a qu'une, qui est à demi ruinée, & qui porte son nom. Les habitans de cette Isle sont Chrétiens Grecs, comme la plupart des autres.

IX.

#### IX. L'Isle de Rhodes.

Cette Isle; plus considérable que les précédentes, est à six ou sept lieues de la Natolie; elle en a soixante de tour, 15 du sud au nord, & environ 7 de l'est à l'ouest. L'air y est bon & le ciel si serain, ou'il ne se passe point de jour que le Soleil n'y paroisse. C'est aussi la raison pour laquelle les anciens la dédierent à cet astre. Il y a de fort belles prairies, & la terre y produit beaucoup de fruits, de même que quelques grains. La gloire la sit attaquer par les Chevaliers de S. Jean de Jérusalem, & la jalousie la leur sit perdre en 1309. Ils en chasserent les Sarafins, qui l'avoient enlevée aux Emperours de Constantinople, & deux cens treize ans après, ils en furent chassés par Soliman III, Empereur des Turcs, qui on vine à bout par la trahison d'André d'Amarat, Portugais, Chancelier de l'ordre. Cette Me a pour capitale, Rhodes, située sur la mer, qui y fait un bon port, défendu par deux grosses tours. Ces tours sont bâties sur deux rochers, où sut autrefois dressé le fameux Colosse de bronze, qui a passé pour une des sept merveilles du monde. Cette énorme statue du Soleil, haute de soixante dix coudées, & dont peu de personnes pouvoient embrasser le pouce, avoit les pieds posés sur les poin-Tome VII.

Méthode de Géographte.

tes de ces deux rochers, en forte qu'un navire passoit avec ses voiles déployées, entre les jambes du Colosse. Après avoir demeuré 56 ans debout, ce Colosse sur renversé par un tremblement de terre, & neuf cens chameaux furent chargés de son cuivre, quand les Sarasins prirent Rhodes en 667, ou selon d'autres, 664. Rhodes est forte & a été assiégée trois fois par les Turcs; la premiere par leur Sultan Ottoman, en 1310; mais Amée V, Comte de Savoie, qui y vint au secours, la sauva; & pour éterniser cette victoire, au lieu des aigles, qui étoient les armes de ses prédécesseurs, il prit la croix d'argent en champ de gueule de la religion de Rhodes, avec ces quatre lettres initiales F. E. R. T. de ces quatre mots latins, Fortitudo ejus Rhodum tenuit. Mahomet II la fit attaquer en 1480; mais le Grand-Maître Pierre d'Aubusson la défendit si courageusement pendant trois. mois, que le Sultan fut contraint de se retirer, après avoir perdu la meilleure partie de ses troupes. Enfin Soliman y mit en 1522, le siège, qu'il auroit levé, comme ses prédécesseurs, si dans le temps qu'il fongeoit à la retraite, les avis qu'il, reçut ne lui eussent fait prendre d'autres mesures. André d'Amarat, Chancelier de l'Ordre, fâché de ce que Philippe de Villiers de l'Isle-Adam lui avoit été pré-

Fèré dans la dignité de Grand-Maître, résolut de se vanger du prétendu tort qu'on lui avoit fait. Il étoit du Conseil; il savoit le foible de la place & en donnoit avis à Soliman, assez instruit d'ailleurs par un Médecin Juif qu'il tenoit à Rhodes. La trahison d'Amarat fut à la vérité découverte, & il eut la tête coupée; mais les Turcs s'étant obstinés à battre la place, elle fut enfin rendue à Soliman, qui y entra le jour de Noël de la même année 1522. C'est ainsi que les Chevaliers de l'ordre de S. Jean de Jérusalem perdirent leur cinquiéme résidence, au lieu de laquelle l'Empereur Charle - Quint leur donna l'Isse de Malthe, où ils demeurent encore aujourd'hui. Rhodes est le siège d'un Sangiac Turc, qui reléve du Capitan Pacha ou Béglierbei de la Mer. Cette'. ville passe aujourd'hui pour une place imprenable. Trois enceintes de murailles, entourées d'un double fossé, & soutenues par une bonne citadelle, en font la principale défense. Le port est très bien défendu; mais les vaisseaux n'y sont pas toujours en sureté. La ville est peuplée de Mahométans & de Juifs, & les Chrétiens ne peuvent habiter que dans le fauxbourg.

CAAD



## METHODE POUR ÉTUDIER

LA GÉOGRAPHIE.

### L' A S I E.

#### CARTES.

Nous avons de M. D'ANVILLE, une belle Carte d'Asse en fix seuilles, publiée en trois parties; la premiere en 1751, la seconde en 1752, & la troiséeme en 1753. C'est la plus détaillée & la plus exacte. On ne peut lui comparer que celle de M. DELISLE, rectifiée par M. BUACHE, en une seuille. Toutes celles qui ont précédé, celles même de MM. SANSON, ne peuvent servir qu'à constater les connoissances qu'on avoit de leur temps sur l'Asse, & elles étoient très-bornées, principalement pour les parties septen-

trionales & orientales. A mesure que nous décrirons les pays, nous indiquerons les meilleures Cartes particulieres qu'on en a données. Cependant la Carte de M. D'ANVILLE est plus que suffisante pour l'étude, même approsondie, de toute l'Asie. Muis on ne doit pas négliger la Carte de M. DELISLE, rettifiée. Il est bon de voir les objets rassemblés avec exactitude dans un moindre espace.

L'Asie, qui a été la premiere habi-tée, a toujours passé pour une des plus considérables parties de l'Univers. C'est elle qui a vu créer Adam, naître Jesus-Christ, & opérer les principaux mysteres de l'ancienne & de la nouvelle Loi. C'est d'elle que sont venues les religions, les loix, les sciences, les arts, & les colonies, qui ont peuplé tout le reste de la terre. C'est elle qui a été le siège des plus anciennes Monarchies, des Assyriens, des Médes, des Babyloniens, des Perses, & qui renferme encore aujourd'hui la plus grande partie des Empires des Turcs & de la Russie, celui du Grand Mogol, & les Etats des Rois ou Empereurs de la Chine, de la Perse & du Japon. C'est elle enfin qui est la plus grande, de même que la plus riche partie de notre continent.

D iij

Situation. Etendue. Bornes.

L'Asie est située entre le cinquiéme dégré de latitude méridionale, vers l'extrémité de l'Isle de Java. & le soixante-treiziéme dégré de latitude septentrionale, ce qui fait environ 1550 lieues. Sa longitude, selon les anciennes cartes, étoit contenue entre les 55 & 195 dégrés; mais selon les observations des Jésuites faites à Siam & à Pekin, elle est pour les parties méridionales, entre les 47 & 160, à prendre depuis l'extrémité de la Natolie jusqu'à celle de la Chine, qui est ainsi rapprochée de nous d'environ cinq cens lieues. Du côté du nord, les observations & les opérations géométriques des Russes nous ont appris que l'Asie s'étendoit jusqu'au 206 degré de longitude, par où elle avoisine l'Amérique, dont elle se trouve séparée par un détroit. Il y a une partie des Isles de l'Asie au delà de la ligne, jusqu'au 11 dégré de latitude méridionale ou environ.

Les bornes de l'Asie sont au septentrion, la Mer Glaciale ou de Tartarie, qui la sépare des Terres arctiques; à l'orient l'Océan oriental, qui la sépare de l'Amérique; au midi la Mer des Indes; à l'occident, la Mer Rouge & l'Isthme de Sués qui la séparent de l'Afrique, la Mer Méditerranée avec l'Archipel, la continuité de la même Mer

L'Afie.

Jusques au fond de la Mer d'Asof, où l'on trouve le Don, autresois Tanaïs; ensuite la Medvidica, la Sura, le Volga, la Vetluga, & les montagnes, qui joignent à l'orient les Kamenoi-Poyas, dont la sin aboutit au Détroit de Vaigats. Nous avons expliqué cela plus au long, en donnant les bornes de l'Europe, Tome II, pag. 134, 135.

#### Qualité.

L'air de l'Asie est différent, selon la différente situation des pays qu'elle contient; mais en général il est sain & tempéré. La terre y produit du bled, du ris, du vin, des fruits très-excellens, des aromates, des plantes, des simples, des drogues; & ce qui lui est particulier, quantité d'épiceries, dont les autres régions ne fauroient se passer. Son or, son argent, ses perles, ses pierreries, ses porcelaines, ses vernis, ses tapis, ses tapisseries & ses étoffes de soye sont les autres richesses de ses habitans. La pêche des perles se fait principalement près de l'Isle de Baharen dans la Mer ou Golfe de Bassora, & près le Cap de Comorin, à la pointe de la Presqu'isse occidentale de l'Inde. Ces perles sont fort estimées, de même que les diamans de Golconde, dans l'Inde, les rubis & la laque de Pégu, des tapis de Turquie, les tapisseries de

30 Méthode de Géographie.

Perse, les étoffes de Bengale, le poivre & le gingembre de Malabar, la canelle & les éléphans de Céilan, les cloux de girofle d'Amboine, la muscade de Banda, le san tal de Timor, le cédre du Liban, le camphre de Bornéo, le cassé & l'encens d'Arabie, le thé, la porcelaine, & le vernis de la Chine, les martes zibelines, les fourrures & la rhubarbe de Tartarie, les sabres de Nisapur & de Damas.

#### Détroits. Lacs. Rivieres.

Les plus fameux Détroits de l'Afie, sont ceux de Bab-el-Mandeb, qui joint la Met Rouge à l'Océan, entre l'Arabie & l'Afrique; d'Ormus, qui joint le Golfe Persique à l'Océan; de Manar, qui sépare l'Isle de Ceylan de la Presqu'isle occidentale de l'Inde; de la Sonde, entre les Isles de Java & de Sumatra; de Malaça, entre l'Isse de Sumatra & la Presqu'isse de Malaca, qui est là continuité de la Presqu'isse orientale de l'Inde; de Macassar, entre l'Isle Bornéo & celle de Célebes ou Macassar; de Sungar, au nord, qui sépare le Japon du Jéso; de Tessoi, qui sépare le Jéso de la Tarrarie; d'Uriez, entre le Jesso & la Terre ou Isle de la Compagnie; enfin le Détroit du Nord ou d'Anian, qui sépare l'Asie de l'Amérique.

Entre les Lacs de l'Asie, il n'y en a

point de si grand que celui qu'on appelle ordinairement Mer Caspienne ou de Sala. Cette mer a environ huit cens lieues de tour, & s'étend principalement, non de l'est à l'ouest, comme les Cartes la représentoient anciennement, mais du sud-ouest au nord-est. Son eau est salée dans le milieu, & douce vers les extrémités, à cause qu'il s'y décharge plus de cent rivieres, & entr'autres le Volga, qui est le Rha des anciens. Cette diversité d'eau douce & d'eau salée est assez extraordinaire; mais ce qu'il y a de plus surprenant est de voir cette mer toujours également resferrée dans les bornes que la Providence lui a marquées, sans que la multitude des rivieres qu'elle reçoir, & qui devroient naturellement la grossir d'une maniere sensible, les lui fasse jamais passer. Cette obéissance respectueuse a fort embarassé les Géographes & les Naturalistes, touchant la communication souterreine que cette mer semble avoir avec les autres. Quelques uns ont cru que la Mer Noire étant plus ptès d'elle qu'aucune autre, pouroit bien profiter de son voisinage, & recevoir les eaux que celle-ci lui fournixoit; mais outre que ce sentiment n'est. soutenu d'aucune raison solide, il y a bien de l'apparence que la sagesse de Dieu n'a mis entre ces deux mers une longue chaîne de hautes montagnes, que pour les

82 Méthode de Géographie.

séparer entiérement l'une de l'autre. C'est ainsi que raisonne le Pere Avril, fameux Missionaire Jésuite, pour se déterminer à croire que cette mer se décharge plutôt dans le Golfe de Perse, quelque éloigné qu'il en soit, que dans quelque autre mer que ce puisse être. Les raisons ou conjectures de ce Pere sont; 1. Que dans le Golse que la Mer Caspienne sorme au sud-ouest, vis à-vis du Kilan, Province de Perse, il y a deux gouffres dangereux, dont les vaisseaux persans tâchent de s'é-loigner le plus qu'ils peuvent. Le bruit de l'eau qui s'y jette avec une rapidité sur-prenante, se fait entendre de si loin, mênie en temps de calme, qu'il est capable d'effrayer ceux qui en ignorent la vérita-ble cause. 2. Ce qui est encore plus fort, ceux qui habitent le long du Golse de Perse y remarquent tous les ans une grande quantité de feuilles de saule à la fin de l'automne. Or comme cette espece d'arbre est entiérement inconnue dans la partie méridionale de la Perse qui aboutit à ce Golfe, & qu'au contraire la partie septentrionale qui touche à la Mer Caspienne ou du Kilan, en a toutes ses côtes bordées; on peut, dit cet Auteur, assurer avec assez de vraisemblance, que ces feuilles n'ont été portées d'une extré-miré de la Perse à l'autre, que par les eaux qui les ont entraînées per des conduits souterreins. D'autres Auteurs, comme Perry, ont expliqué le phénomene, par les évaporations, qu'ils ont assujéties au calcul.

Les autres Lacs d'Asie sont moins considérables: plusieurs cependant méritent d'être remarqués, tels que le Lac Aral, à l'orient de la Mer Caspienne; le Lac Baïkal, plus au nord, dans la Sibérie; la Mer Morte, dans la Palestine, au midi.

Les principaux Fleuves de l'Asie, sont l'Obi, le Jeniséa & la Léna, qui coulent au nord, en traversant la Sibérie, & se déchargent dans la Mer Glaciale; l'Amur, qui coule vers l'orient, & se jette dans le Golfe de Kamtschatka; le Hoang, ou la Riviere Jaune, & le Kiang, ou la Riviere bleue, qui arrosent la Chine, d'occident en orient, & se jettent dans l'Océan oriental: le Gange & l'Inde, qui coulent dans l'Indostan, du nord au midi; le Tygre & l'Euphrate, dont le cours est aussi du nord au midi, arrosent les parties orientales des Etats du Turc en Asie, & se jettent dans le Golfe Persique. Nous parlerons plus en détail de tous ces fleuves, en décrivant les pays qu'ils arrosent.

Etats. Maurs. Religions. Langue.

L'Asie est sous la domination de plusieurs Princes, dont les plus considérables sont l'Empereur ou Roi de la Chine, 84 Méthode de Géographie. le Grand Mogol, le Sophi de Perse, l'Empereur du Japon, le Grand Seigneur, & l'Empereur de Russie: les deux derniers résident en Europe. Il y a aussi des pays, des Isles, des Villes & des Forteresses, qui sont possédées par des Européens, & principalement par les Hollandois, qui y sont plus puissans que toutes les autres Nations Européennes ensemble, lesquelles y ont fair des établissemens pour

le commerce, depuis environ 200 ans.

Les Afiatiques, à l'exception des Tartares & de quelques montagnards, ont toujours été des gens de délices, efféminés & oisifs. Ils sont pour la plupart ou Idolâtres ou Mahométans. On y voit néanmoins un assez bon nombre de Juiss, quelques Grecs, des Prétendus Réformés dans les places qui appartiennent aux Hollandois ou aux Anglois. Il y a aussi des Catholiques dans la Chine, de même que dans les pays qui sont sous la domination des Européens Catholiques.

Les langues générales de l'Asie sont, l'Arabe, la Tartare & la Chinoise: les particulieres ou qui ont moins d'étendue, sont la Japonoise, l'Arménienne, sort en usage pour le commerce dans la Perse & dans la Turquie, la Guzarate, la Malabare & la Malaye, la plus belle des Indes

Orientales.

#### Division.

L'Asie comprend plusieurs Etats Souwerains. Les plus connus sont sur-tout:

Quatre Empires entiers.

Partie de deux autres Empires.

XXVII Royaumes principaux.

Et six Dominations établies par les Européens.

Enfin outre ces Etats, il y a plusieurs

peuples vagabonds.

Les IV Empires entiers sont:

La Perse, La Chine, Le Mogol, Le Japon.

Les deux autres, qui n'y sont compris qu'en partie, & dont les souverains résident en Europe, sont celui

De Turquie.

Et celui de Russie.

Les XXVII Royaumes principaux, dont il y en a XX en Terre ferme, font cenx:

D'Yemen & de Fartach, dans l'Arabie.

De Visapour, de Golconde, de Bisnagar ou Carnate, de Calicut, & de Cochin dans la Presqu'isse de l'Inde au deçà du Gange.

D'Ava ou Pegu, de Siam, de Camboje, de Cochinchine, de Laos & de Tunquin, dans la Presqu'isse de l'Inde au-delà

du Gange.

Méthode de Géographie.

De la Corée, à l'orient de la Chine.

De Barantola ou Lassa, dans le Thibet; des Eluths ou Calmoucs; de Samarcand & de Balch dans la grande Tartarie.

De Mingrélie & d'Imirete dans la Georgie, sans parler de beaucoup d'autres.

Et VII dans les Isles, savoir:

Des Isles Maldives.

De Candi, dans l'Isle de Céylan.

D'Achem, de Materan & de Bornéo dans les Isles de la Sonde.

De Macassar & de Ternate dans les

Isles Molucques.

Les six Dominations établies par les Européens sont :

Des Castillans ou Espagnols, dans les

Isles Philippines.

Des Portugais à Goa, & sur plusieurs côtes des Indes.

Des Hollandois, à Batavia, dans l'Isle de Java, & sur plusieurs côtes des Indes.

Des François à Pontichéri, & quelques autres lieux.

Des Anglois à Madras, &c.

Des Danois à Tranquebar.

Entre les peuples vagabonds & indépendans, les plus fameux sont:

Les Bengebres & les Béduins dans l'A-

rabie..

Et diverses especes de Tartares, qui vivent indépendans, & par Hordes.

17

Mais, pour ne point accabler par trop de divisions, nous partagerons le continent de l'Asie en huit grandes parties, savoir:

1. La Turquie en Asie. 5. L'Arabie.

1. La Georgie. 6. La Perse.

3. La Russie Asiatique. 7. L'Inde.

4. La Tartarie. 8. La Chine.

Les Isles qui appartiennent à l'Asse, sont en grand nombre, & forment des corps considérables. Nous les décrisons dans cet ordre.

1. Les Isles voisines de la Tartarie.

2. Les Isles du Japon.

- 3. Les Isles de Liéoukiéon, & l'Isle Formose.
- 4. Les Isles des Larrons ou de Marie-Anne.
  - 5. Les Philippines ou Manilles.

6. Les Moluques.

7. Les Isles de la Sonde.

8. L'Isse Ceylan.

9. Les Maldives.



# CHAPITRE PREMIER. LA TURQUIE EN ASIE.

#### CARTES.

On a de M. DELISLE la Turquie d'Asse, avec l'Arabie & la Perse. Cette Carte fait voir en même temps ce que les Turcs possedent en Europe & en Afrique; même ce qui dans cette derniere, n'est que sous leur protection.

Sous le nom de Turquie en Asie, nous n'entendons pas tout ce qui reconnoît le Grand Seigneur ou Empereur des Turcs pour protecteur; mais seulement quelques Régions, qui lui appartiennent en propre. Ces Régions sont au nombre de quatre, savoir:

La Natolie & la Syrie, vers l'occident. Le Diarbeck & la Turcomanie, vers l'orient.

La Turquie en Asie, a pour bornes la Mer Noire & la Georgie au septentrion, la Perse à l'est, l'Arabie au midi; la Méditerranée, l'Archipel & la Mer de Marmara à l'ouest. Ces pays, autresois si renommés, si fertiles, si riches & si peuples, sont aujourd'hut presque déserts. On y voyoit un grand nombre de villes & de riches habitans; mais le Gouvernement des Turcs, les tremblemens de terre, qui y sont assez fréquens, & la peste qui l'afflige assez souvent, ont presque tout ruiné.

Ce qu'il y a de plus considérable est le long des côtes, & c'est ce qu'on appelle les Echelles du Levant, c'est-à-dire, les villes de trafic, qui s'enrichissent par le transport des marchandises du Levant, lesquelles consistent en cuirs, en maroquins, tapis, cotons & étoffes de soye, que les Européens viennent échanger d'ordinaire pour des draps & pour de l'argent en espece. Il y a dans ces Echelles, des Consuls de plusieurs Nations de l'Europe; & en considération des Princes ou Etars Chrétiens, les Chevaliers, de Malthe n'y forment point d'entreprises. Les Marchands qui y demeurent envoient souvent leurs lettres & en reçoivent la réponse par des pigeons qu'ils élevent pour cet ef-fet. Les peuples de la Turquie en Asie sont fort sensuels, très-fainéans, & suivent pour la plupart la religion mahométane; mais on y remarque assez de Juiss, & encore plus de Chrétiens Grecs.

#### ARTICLE PREMIER.

#### LA NATOLIE.

#### CARTES.

On ne voit dans aucune Carte, la Natolie représentée telle qu'elle est, si ce n'est dans la sixième seuille de l'Europe de M. D'ANVILLE, qui avec la Grece donne sur une grande échelle la Natolie & la Syrie, principalement d'après la nouvelle Géographie Turque, imprimée à Constantinople.

L'A Natolie, autrefois l'Asse Mineure, est une Presqu'isse plus longue que large, entre la Mer Noire, la Mer de Marmara, l'Archipel, la Mer Méditerranée, l'Euphrate & la Syrie. Elle comprenoit anciennement plusieurs Royaumes ou Provinces célebres dans l'Histoire, comme la Bithynie, la Paphlagonie, le Pont & la Cappadoce vers le septentrion; l'Arménie Mineure vers l'orient; la Cilicie, la Pamphilie, la Lycie & la Carie, vers le midi; l'Ionie, l'Eolie, la petite Phrygie & la Mysie, vers l'occident; la grande Phrygie, la Lydie, la Lycaonie, la Galatie, l'Issurie & la Pissdie dans les

45

Anatolie, qui dans leur langue signifie le Pays à l'orient, ce qui répond à sa situation par rapport à la Grece & à la Turquie

d'Europe.

Nos Géographes divisoient ci-devant cette grande Presqu'isse, pour la Géographie moderne, en quatre Beglierbeglies ou Gouvernemens, savoir ceux de Natolie propre, d'Amasie, de Caramanie & d'Aladulie, dont on ne connoissoit point les détails. Mais le Traité de la Géographie d'Ase, imprimé en turc il y a quelques années à Constantinople, nous apprend que la Natolie contient cinq Gouvernemens entiers, & partie de deux autres; à quoi il faut ajouter le Gouvernement de Trébisonde, que cette Géographie Turque rapporte à la grande Armé-nie ou Turcomanie, quoique son terri-toire ait toujours fait partie de l'Asie mineure ou dé la Natolie, dont il est une suite naturelle, au lieu qu'il est séparé de l'Arménie par de hautes montagnes.

Les six Gouvernemens entiers sont ceux d'Anadoli, ou de Kutaieh, sa capipitale; de Sivas, qui répond à celui qu'on appelloit d'Amasse; de Trébisonde; de Konieh (Cogni) ou de Caramanie; de Marasch & d'Adena: ces deux derniers, qui sont nouveaux, répondent à peu près à ce qu'on nommoit ci-devant

Méthode de Géographie.

l'Aladulie, à cause d'un Prince qui en étoit

maître vers 1516.

Les parties des deux Gouvernemens qui sont comprises dans la Natolie, sont 1° trois Sangiacats sur les côtes, à l'occident, qui dépendent du Capitan Bacha, ou Gouverneur de la Mer: 2° au sudest, le Pays d'Iechiil, entre la Caramanie & la Mer Médirerranée, où étoit autrefois la Cilicie. Ce dernier pays est du Gouvernement de l'Isse de Chypre, qui n'en est pas éloignée.

1. Les Sangiacats des côtes occidentales qui dépendent du Capitan Bacha.

Nous avons cru devoir commencer par tes Sangiacats, la description de la Natolie, parce qu'ils sont voisins de l'Europe, & sur les côtes de l'Asie les plus proches: c'est ce qui a engagé le Grand Seigneur à les mettre sous le Gouvernement du Bacha de la Mer. Ces Sangiacats sont au nombre de trois.

1. Celui de Kodgeah-ili, ou du Pays conquis par Kodgeah, l'un des Capitaines d'Osman ou Ottoman, fondateur de l'Empire des Turcs: il est près du Détroit de Constantinople, & c'est par-là que l'on passe en Asie. Is-Nikmid, qui est l'anciennne Nicomédie de Bithynie, en est la capitale, & la résidence d'un Bei ou Sangiac: c'est une ville bien pouplée, & qui

a un bon port, sur un Golse qui porte son nom; c'est où est mort l'Empereur Constantin. Les environs de cette ville sont ornés de beaux jardins. Karamusal a un petit port. Au midi sont les montagnes. de Samanlu, d'où l'on tire le bois pour chauffer une partie des bains de Conftantinople; dans le voisinage est une fontaine purgative. Is-Nik est l'ancienne Nicée, célebre par la tenue du premier Concile général en 325, contre Arius, & d'un autre en 787, contre les Iconoclastes. Elle étoit très-forte du temps des Empereurs Grecs, & très-peuplée: aujourd'hui ses murailles sont entièrement ruinées. On voit dans cette ville plusieurs bâtimens publics, comme Mosquées, Hôpitaux, Bains, & des Manufactures de faïance. Le Lac qui en est voisin, est fort poissoneux, & se décharge dans la Mer de Marmara. Sabandgeh est un gros bourg, près d'un autre Lac. On trouve plus à l'occident Kazi-keui, bourg vis-à-vis Constantinople, où étoit anciennement la ville de Chalcedon, où s'est renu le 4e Concile général, contre Eutychès, en 451. Dans fon. voisinage, Uskudar ou Scutari, qui s'appelloit aurrefois Chrysopolis, n'est pas pro-prement de ce Sangiacat, quoiqu'il y soir. enclavé; mais c'est un apanage impérial, où il y a plusieurs belles Mosquées & d'autres édifices publics, avec le vieux Serrail; c'est le passage d'Europe en Asie.

Méthode de Géographie.

Nombre de Bourgs de ce Sangiacat, dontles environs sont charmans, y attirent bien du monde dans la belle saison. Les bords du Canal de Constantinople sont bien cultivés & ornés de beaux Palais.

2. Le Sangiacat de Biga, anciennement la Troade, est moins considérable: il est voisin du Canal de Gallipoli ou des: Dardanelles, & séparé du Sangiacat précédent par le Kodavendikiar, qui dépend du Gouvernement d'Anadoli. La ville de Biga est peu considérable, & paroît répondré l'ancienne Vélia. Artaki est dans la Presqu'isle de Cizik, aujourd'hui en ruines. Lamsaki, vis-à-vis Gallipoli, est maintenant peu de chofe. Eski-Stamboul ou la vieille Ville, à l'occident, & Troiaki. sont les ruines des différentes villes de Troye, où l'on voit encore des colonnes & de beaux marbres, quoiqu'une grande partie de ce qui est à Constantino-; ple en ce genre, en ait été tiré.

du précédent, & ne contient que le borde des côtes. Ses principaux endroits font famir ou Smyrne, qui mérite une description particuliere; Menmen, au nord du Golfe de Smyrne; & Orlah ou Vourla,

au midi.

#### Smyrne.

: Cette ville, qui étoit autrefois capitale

l'Archipel, & passe pour la plus marchande de toutes les Echelles du Levant. Son commerce est principalement avec les Anglois & les Hollandois, & consiste en stoye, en coton, en cassé, &c. C'est la seconde des Eglises d'Asse, ausquelles l'Evangéliste S. Jean écrivit. Elle prétend aussi être le lieu de la naissance d'Homère, quoique Rhodes, Colophon, Salamis, los, Argos & Athènes s'attribuent cet honneur.

C'est la plus belle porte par où l'onpuisse entrer dans le Levant; elle est bâtie au fond d'un Golfe, capable de contenir la plus grande armée navale du monde. Des sept Eglises de l'Apocalypse, c'est la seule qui subsiste avec honneur; on croit dans le pays, qu'elle doit cet avantage à S. Polycarpe, à qui S. Jean, qui l'avoit formé dans l'épiscopat, écrivit par ordre du Seigneur: Soyez fidele jusqu'à la mort, & je vous donnerai la couronne de vie. Smyrne est une des plus grandes & des plus riches villes du Levant, défendue par un château & deux forts nouvellement bâtis. La bonté de son port, si nécessaire pour le commerce, l'a conservée & fait rebâtir plusieurs fois, après avoir été renversée par les tremblemens de terre. C'est comme le sendez-vous des Marchands des quatre

Méthode de Géographie.
parties du Monde, & l'entrepôt de toutes
les marchandises qu'elles produisent.

On compte quinze mille Turcs dans cette ville, dix mille Grecs, dix-huir gens Juifs, deux cens Arméniens, & autent de Francs. Les Turcs y ont dix neuf Mosquées, les Grecs deux fighises, les Juis huit Synagogues, les Arméniens. une Eglise, & les Latins trois Couvens. de Religieux. L'Evêque Latin n'a que cent écus romains de rente, celui des Grecs a quinze cens piastres. Quoique celui des Arméniens ne subsiste que par les aumônes de sa nation, il est le mieux parragé des autres Prélats de cette ville. On ramasse ces aumônes les Fêtes & les Dimanches, & on assure qu'elles montent à fix ou sept bourses par an; c'est-àdire, neuf à dix mille livres.

La situation de Smyrne est admirable. Elle s'étend le long de la mer, au pied d'une colline, qui domine le port. Les rues y sont mieux percées, mieux pavées, & les maisons mieux bâties, que dans les autres villes de terre ferme. La rue des Francs, qui est le plus bel endroit de Smirne, régne le long du port. On peut dire que c'est un des plus riches magasins du Monde, aussi la ville est placée comme au centre du Commerce du Levant, à hait journées de Constantinople par terre, & à 400 milles par eau; à 25 journées d'Alep

d'Alep en Syrie par caravanes; à six journées de Konieh ou Cogni, à sept de

Khioutaye, & à six de Satalie.

Le premier Officier qui soit à Smyrne, est un Sardar, qui commande deux mille Janissaires, logés dans la ville, ou aux environs. La Justice y est administrée par un Cadi. La Nation Françoise étoit composée en 1702, lorsque M. de Tournefort y alla, d'environ trente Marchands bien établis, sans compter plusieurs autres François, qui faisoient un commerce moins considérable. La Nation Angloise y étoit nombreuse, & leur négoce étoit florissant; mais la Nation Hollandoise n'étoit composée que de dix-huit ou vingt Marchands bien établis, & fort estimés. Il n'y avoit que deux Génois, qui négocioient sous la baniere de France. Il y résidoir encore un Consul de Venise, quoiqu'il n'y eût alors aucun Marchand de cette Nation.

Les Caravanes de Perse ne cessent d'arriver à Smyrne, depuis la Toussaint, jusqu'aux mois de Mai & Juin. On y transporte quelquesois jusqu'à deux mille balles de soye par an, sans comprendre les drogues & les toiles. Les François y portent de la cochenille, de l'indigo, de la salsepareille, du bois de Brésil & de Campêche, du verd de gris, des amandes, du tartre, du poivre, de la canelle, du Tome VII.

Méthode de Géographie. girosse, du gingembre & de la muscade. Les draps du Languedoc, les serges de Beauvais, les cadis de Nismes, les pinchinats, les fatins de Florence, le papier, l'étain fin, le bon acier & les émaux de Nevers, y sont d'un assez bon débit. Avant que ce commerce y fût bien établi, les Marchands des autres Nations appelloient les François Mercanti di Barretti, parce qu'ils fournissoient, de même qu'aujourd'hui, presque tous les bonnets & les calottes de laine. Ils y portoient aussi de la faïance; mais la plus grande quantité est envoyée d'Ancone. On estime à Smyrne les peaux de fouines de France, & sur-tout celles du Dauphiné, dont on se sert pour les fourrures. Une fourrure de veste s'y vend depuis 80 jusqu'à 90 écus. On mêle les plus foncées en couleur avec le samour, qui est la marte-zibeline, ou la fouine de Moscovie. On emploie beaucoup plus des peaux de foui-nes qui viennent par la Sicile, que de celles de France; mais elles y sont moins cheres, parce que celles de France passent fur le pied des fouines d'Arménie & de

Géorgie.
Outre les soyes de Perse & le fil de chévre d'Angouri & de Beibazar, qui sont les plus riches marchandises du Levant, les Marchands François tirent de Smyrne le coton filé, ou caragach, le coton en

tame, les laines fines, les laines bâtardes & celles de Mételin, les noix de gales, la cire, la scamonée, la rhubarbe, l'opium, l'aloé, la tutie, le galbanum, la gomme arabique, la gomme adragante, la gomme ammoniaque, le sémencontra, l'éncens, la zedoaria & des tapis grands & communs. Tout le commerce s'y fait par l'entremise des Juis, & on ne sauroit rien vendre, ni rien acheter, qui ne passe par leurs mains. On a beau les traiter de malheureux, rien ne se meut que par leur organe. Il faut leur rendre justice; ils ont plus d'habileté que les autres Marchands; ils vivent d'ailleurs à Smyrne d'une maniere assez aisée, & ils font une dépense fort honorable; ce qui paroît très-extraordinaire parmi une Nation qui ne s'étudie qu'à l'économie. Les Marchands Errangers vivent entr'eux avec beaucoup de politesse, & ils ne manquent à aucune visite de cérémonie, ou de bienséance.

Les Turcs paroissent rarement dans la rue des Francs, qui est de toute la longueur de la ville. Il semble, quand on est dans cette rue, que l'on soit en pleine Chrétienté; on n'y parle qu'Italien, François, Anglois, Hollandois. Tout le monde se découvre en se saluant: on y voit des Capucins, des Jésuites, des Récolets. La Langue Provençale y brille sur toutes E ij

les autres, parce qu'il y a beaucoup plus de Provençaux que d'autres Nations. On chante publiquement dans les Eglises; on psalmodie, on prêche, on y fait le service divin sans aucun trouble. Mais d'un autre côté, on n'y garde pas assez de mesures avec les Mahométans; car les cabarets y sont ouverts à toutes les heures du jour & de la nuit; on y joue, on y fait bonne chere, on y danse à la françoise, à la grecque, à la turque. Ce Quartier seroit très-beau, s'il y avoit un quai sur le port; mais la mer vient battre jusques derriere les maisons; & les bateaux entrent, pour ainsi dire, dans les magasins.

trent, pour ainsi dire, dans les magasins.

Les tremblemens de terre ausquels cette ville est fort sujette, y ont causé en dissérens temps plusieurs changemens.

Vers l'an 1668, la peste y enleva plus de dix mille personnes; & les maladies, qui la suivirent, surent presque aussi dangereuses. On prétend, que quand la mer est calme pendant quelques jours, c'est un signe sûr d'un tremblement de terre; mais on a souvent éprouvé le contraire. Il en arriva un si terrible en 1687, que la ville sut entiérement renversée; & comme on crut que les maisons étoient trop pesantes, & qu'elles ne prêtoient pas assez aux secousses réitérées, qui trouvant de l'obstacle, les faisoient crouler, on a voulu remédier à cet inconvénient, en rebâ-

tissant la ville. Les maisons ne sont de pierre, que depuis les sondemens jusqu'à la hauteur de dix ou quinze pieds: le reste est de pieces de bois entrelassées, dont les intervalles sont remplis de terre cuite, enduite de chaux. La précaution a été bonne; car quoiqu'il soit survenu depuis des tremblemens, même plus violens que les précédens, il y a eu peu de maisons renversées. Les Grecs en comptent six principaux; & c'est une tradition parmi eux, qu'un septième renversera & détruira entiérement la ville, qui ne sera jamais rebâtie.

Comme cette ville est sujette à des maladies épidémiques, il n'arrive à Venise aucun vaisseau venant de Smyrne, que cette sage République ne lui fasse faire une exacte quarantaine. On ne prend pas moins de précautions à Marseille, surtout depuis la peste terrible qui a désolé la Provocce en 1720, & qui s'est communiquée par quelques vaisseaux venus du Levant.

# 11. Le Gouvernement d'Anadoli, ou de Kutaïeh.

Ce Gouvernement, qui renferme l'Anatolie propre, appellée par les Turcs Anadoli, est le plus considérable de toute la Presqu'isse, puisqu'il en renferme plus de la moitié, savoir la partie occidentale:

E iij

202 Méthode de Géographie. c'est-là que l'Empire des Turcs a pris naiffance.

Il se divise en quatorze Sangiacats, que nous ne connoissions pas avant le Géographe Turc: nous allons les expliquer en prositant d'une traduction manuscrite de la Géographie, qui est à la Bibliotheque du Roi.

1. Le Sangiacat de Kutaïeh ou Chioutayé, est presque au milieu, & l'un des plus étendus. Îl tire son nom de sa capitale, qui est la résidence du Bacha de la Province. La ville de Kutaieh, sur le Pursak, qui se jette dans le Sakari, est considérable, & a une forteresse sur la montagne voisine : c'est l'ancienne Cotyaum de Phrygie; son territoire est trèsabondant, & jouit d'un bon air. A trois heures de chemin, vers l'occident, sont des eaux minérales, qui sont très-fréquenrées par les malades. C'est, sans doute, pour ces deux raisons que les Anciens avoient nommé cette partie de la Phrygie, Phrygia Salutaris. Il y a dans ce Sangiacar grand nombre de bourgs assez peuplés, dont les principaux sont Selenti, Kourei, Banaz. Mais il faut remarquer vers le midi, la ville de Degnizlu, près de laquelle est Eski-hissar, où sont les ruines de l'ancienne Laodicée de Phrygie, une des sept Eglises mentionnées dans l'Apoclypse.

2. Le Sangiacat de Karahifar, ou

Asiom-Karahisar, au midi & à l'orient du précédent, tire son nom de sa capitale, qui est assez belle, & a plusieurs monumens publics. Les autres endroits sont peu considérables.

g. Le Sangiacat du Pays d'Hamid, au midi, a pour capitale Isbarteh ou Sparte, petite ville presque ruinée & sans murailles, au pied du Mont Taurus. Dans son fauxbourg, les Chrétiens Grecs ont quatre Eglises. Le terroir est aussi fertile qu'agréable; il s'y trouve un animal vorace très singulier, dont Paul Lucas a fait la description. Les principaux bourgs, où l'on fabrique des étosses, & où il y a beaucoup de Teinturiers, sont Aglasun, Oussehar & Ekerder.

4. Le Sangiacat du Tekieh, dont la capitale est Anthaliak ou Satalie, est près de la Mer Méditerranée. La ville est à l'embouchure du Duden, & a un assez bon port, au fond d'un Golfe qui porte son nom. Il y a un château, où sont 400 Janissaires en garnison. Kupri-bazar ou Karahisar de Tekieh, est une petite ville à l'orient, près de laquelle on tire beaucoup d'acier; on y sait aussi du jus de citron, qui est très-estimé. Au midi est le Cap Cherden ou Chelidoni, retraite ordinaire des Corsaires qui insessentes & les voisines.

5. Le Sangiacat de Mentecheh, qui est E iv

104 Méthode de Géographie. à l'ouest du précédent, aussi près de la mer, répond aux pays qu'on appelloit autrefois Lycie & Carie. Sa capitale est Moglah, qui est une assez bonne ville. Mentechch est vers l'orient, à deux journées de Degnizlu, dit le Géographe Turc: cependant nous connoissons un autre lieu de même nom, à l'occident, sur l'Archipel. Macri est au midi, avec un petit port, sur un Golse qui porte le nom de Macri. Essenidé, Almali, & plus au midi Myra, autrefois célebre par S. Nicolas son Evêque. Boudroun est à l'occident, dans une petite Presqu'isse, sue l'Archipel : on croit que ce bourg est sur les ruines de l'ancienne ville d'Halicarnasse, où Artémise, Reine de Carie, bâtit un monument pour son mari Mausole, d'où les Mausolées ont pris leur nom. Cette ville a donné naissance à deux fameux Historiens, Hérodote & Denys d'Halicarnasse.

6. Le Sangiacat de l'Aidin-ili, on du Pays d'Aidin, est au nord du précédent, sur l'Archipel: il tire son nom d'un des sept Seigneurs Turcs qui partageoient l'Anatolie au commencement de la formation de la souveraineté des Ottomans. Sa capitale est Tirch, ville assez commerçante, quoique dans les terres, au sudouest de Smyrne. Bainder, ville assez peuplée, est entre deux. Au sud-ouest, est

Ephese, qui étoit autrefois très considérable, & n'est aujourd'hui qu'un misérable village, que les Turcs appellent Aiafalouc. C'étoit la capitale de l'Asse mineure fous les Romains : il y avoit un magnifique Temple de Diane, qu'Héroftrate brula, pour se tendre fameux, & qui fut rebâti ensuite. S. Paul y prêcha, & nous avons une Lettre de lui adressée aux Ephésiens. 'L'Eglise d'Ephese est la premiere des sept Eglises d'Asie, marquée dans l'Apocalypse de S. Jean l'Evangéliste, qui y faisoit sa résidence. Enfin le troisième Concile général, assemblé contre Nestorius, s'y est tenu en 431. Sart, l'ancienne Sardes, capitale de Crésus & des autres Rois de Lydie, est également ruinée. Elle est aussi du nombre des sept Eglises mentionnées dans l'Apocalypse. Alahscheher, grande ville au nord-est, paroît être l'ancienne Philadelphia, où étoit encore une des Eglises dont par'e l'Apocalypse. Ghuzelhiffar est affez forte, dans un terroir fertile sur le Meinder, qui est le fameux Mæandre des Anciens. Au sudouest est Milet, aujourd'hui peu considérable; mais autrefois la plus grande ville de l'Ionie, célebre par les Colonies qu'elle envoya de tous côtés, par la naissance de Thalès, fameux Philosophe, & par les prédications de S. Paul.

7. Le Sangiacat du Sarukhan, au nord,

& toujours le long des côtes de l'Archipel, a pour capitale Magnisa, qui est l'ancienne Magnesia ad Sypilum, sur le Sarabat ou Kedous, qui se nommoit autrefois l'Hyllus ou le Phrygius Fluvius. C'est une grande ville, où il y a un ancien château: les premiers Princes Ottomans y ont demeuré d'abord. Fokia à l'ouest, près de la mer; il y en a deux : la nouvelle & l'ancienne. C'étoit autrefois Phocaa, ville grecque célebre, dont Marseille est une colonie, fondée dans les Gaules environ 600 ans avant l'Ere chrétienne. Akhissar, Italah & Marmora, sont de gros bourgs dans les terres, à l'orient. On voit à Akhissar les ruines de l'ancienne Thyatire, où étois une des sept Eglises de l'Apocalypse.

8. Le Sangiacar du Karasi, est voisin de celui de Biga, qui en occupe les côtes; & c'est ce qu'on appelloit anciennement la Mysie. Il a pour capitale Balikesti, qui paroît répondre à l'ancienne Miletopolis. Ce Sangiacat a beaucoup de bourgs & de villages, qui n'ont rien de remarquable, mais il y faut encore observer Bergamah ou Bergamo, qui a été bâtie des ruines de l'ancien Pergamum, capitale d'un Royaume de même nom, fondé par Attalus, l'un des Capitaines d'Alexandre : ce fut où l'on inventa le parchemin, qui en prit son nom de Charta Pergamena. Ce Royaume ayant été laissé par testament aux Romains, ils commencerent par là à prendre pie l en Asie, &

nie furent arrêtés dans leurs conquêtes qué par les Déserts d'Arabie & par l'Euphrate, derriere lequel les Parthes se désendirent. Pergame étoit une des sept Eglises de l'Apocalypse, & le lieu de la naissance de Galien, l'un des plus savans Médecins.

9. Le Sangiacat du Kodavindikiar, avec le Kodgeaili, dont nous avons ci-devant parlé, est ce qu'on appelloit autrefois la Bithynie, Royaume assez célebre. Il a pour capitale Beroussah ou Bursa, nommée anciennement Prusa, bâtie près du Mont Olympe. Ç'a été au commencement de la Monarchie Ottomane, la capitale de l'Empire, & elle est encore regardée comme l'une des trois Villes Impériales: les deux autres sont Andrinople & Constantinople. Burse est sur la pente d'une montagne, & elle s'éleve en amphithéâtre jusqu'an Château, qui est an haut, avec une garnison. Il y a dans cette ville de belles Mosquées, & nombre d'autres édifices publics; plusieurs ruisseaux la traversent, & l'eau est distribuée par toutes les maisons; elle est à deux milles de la riviere nommée Nilufer ou Ninufar. On y voit beaucoup de Manufactures, principalement en soye, dont le pays abonde. Le terroir est délicieux, les fruits excellens, & en pluseurs endroits il y a des vues charmantes: on y trouve suffi des eaux minérales. Moudaniah, gros E vi

bourg, à six heures de chemin vers le nord, est le port de Bursa. Mikalidi, Ou-lubad & Edreaos, sont de petites villes; & il y a beaucoup de bourgs assez considérables. Ce Pays & les autres voisins de la Mer de Marmara ont assez souffert du dernier tremblement de l'année 1766.

10. Le Sangiacat de Sultan-Eughuy, qui est à l'orient du précédent, a pour capitale Eskisheher, gros bourg, dans une belle plaine, sur le Pursak, au nord de Kutaieh. A peu de distance, vers l'orient, & près du bourg Sidigazi, sont plusieurs eaux minérales, avec des bâtimens pour les malades qui y viennent. Sughut, au nord-ouest, est un bourg où l'on voit le tombeau d'Ortogrul, pere d'Osman ou Ortoman, qui a été le premier Sultan des Turcs d'aujourd'hui, nommés d'après lui Osmanides ou Ottomans.

précédent, & le long de la Mer Noire, tire son nom de la ville de Boli, qui répond à l'ancienne Adrianopolis de Bithynie. Elle est située dans une plaine, sans muraille, entourée de montagnes: il y a plusieurs Mosquées & autres édifices publics. On trouve des eaux minérales, au midi de cette ville. Viransheher, à l'orient, est une perite ville, dans le territoire de laquelle on recueille beaucoup de sassan, & du miel excellent. Mou-

derni est au midi: on y fait beaucoup d'aiguilles. Au nord, & près de la Mer Noire, sont Erakli & Amasreh, connues autrefois sous le nom d'Heraclea & d'Amastris, villes grecques. Les habitans de ce Sangiacat sont les meilleurs & les plus humains des Turcs: c'est le témoignage que leur rend la Géographie Turque.

12. Le Sangiacat d'Ankarah ou Angouri, a pour capitale cette ville, qui est l'ancienne Ancyra, la principale de ce qu'on appelloit la Galatie, habitée par des Gaulois, à qui S. Paul a prêché l'E-vangile & a écrit une Epître. C'est une assez belle ville, qui a deux forteresses. Le commerce du pays consiste en poil de chevre & en camelots, qui y sont plus beaux qu'ailleurs. Dans les environs d'Angouri, il y a de très-beaux jardins. C'est près de cette ville que Pompée défit le fameux Mithridate, Roi de Pont; & Tamerlan y gagna une grande bataille con-tre Bajazet, Sultan des Turcs, qui y sut fait prisonnier. Il y a dans ce pays grand nombre de bourgs & de villages; on y trouve en abondance des fruits, & on y distingue entr'autres trente-fix sortes de poires. Il y a d'excellens chevaux, & des chameaux.

13. Le Sangiacat de Kiamkiari ou Kiangari, prend fon nom de fa ville principale, que l'on appelloit autrefois

A 10 Méthode de Géographie.

Gangra. Elle est située au pied d'une montagne, bien peuplée, & a un fort château: le Bey demeure dans un ancien Palais impérial. On fait dans ce Pays, qui a beaucoup de bourgs & de villages, un grand commerce de poil de chevre, de maroquins & de chevaux.

pour capitale une ville de ce nom, au nord de la précédente, & qui a plusieurs Mosquées & autres édifices publics. Dans son voisinage est une mine de cuivre, où l'on fabrique une grande quantité de vases & d'ustenciles, qui se transportent de tous côtés. Sinub est au nord-est, sur la mer Noire: c'est l'ancienne Sinope, ville grecque, patrie du philosophe Diogène, & le lieu de la résidence de Mithridate, qui y conservoir ses trésors. Dans son voisinage, on trouve d'excellentes poires, & il y a aussi une mine de cuivre; ce qui est une chose rare en Asse.

#### III. Le Gouvernement de Sivas.

Il prend son nom de sa ville capitale, & il occupe la partie septentrionale de la Narolie orientale, vers la Mer Noire; c'est-à-dire ce qu'on appelloit anciennement le Pont, & la Cappadoce septentrionale. Les Ecrivains Orientaux lui donnent souvent le nom de Roum, parce que ce sur le premier pays des Romains de

Constantinople, avec l'Arménie, que les Sarasins & autres leur prirent. On le

divise en sept Sangiacats.

- r. Le bangiacat de Sivas, dont la ville est bâtie sur les ruines de l'ancienne Sébaste, qui étoit capitale de la Cappadoce. Elle est vers les sources du Kizilirmac, ou la Riviere salée, qui est le sameux Halys des anciens: elle a un petit château; & le Bacha de la Province y réside depuis quelques années, qu'il a abandonné la ville d'Amasseh. Le territoire de Sivas a peu d'arbres, & le froid y est très-rigoureux: on y recueille cependant des grains & du coton. Artikabad & Tokat sont denx Villes assez peuplées & marchandes: leur territoire est plus sertile.
- 2. Le Sangiacat d'Amasieh est moins considérable que le précédent. Sa ville capitale est sur le Tokat, appellé aussi lezil ermak, qui est l'Iris des anciens. Elle est assez considérable, mais moins que Tokat; c'étoit ci-devant la résidence du Bacha, & elle étoit connue autresois sous le nom d'Amasia, qui a donné naissance à Strabon, sameux Géographe Grec, & à Sélim l'un des plus célebres Empereurs des Turcs. Merzisourn est une petite ville vers le nord, où il y a encore quelques édifices saits du tems que les chrétiens étoient maîtres de ce Pays.

3. Le Sangiacat de Bouzok est aujourd'hui fort peu considérable, une partie de son district ayant été annexée à la Caramanie, & le pays de Kirshehet lui ayant été donné en qualité de Sangiacat. Bouzok est le seul lieu de quelque considération: il y a dans les environs, des campagnes couvertes de sel.

4. Le Sangiacat de Tchiouroum prend fon nom d'une ville bien peuplée, & qui a plusieurs édifices publics; on y voit un Palais, où le Bacha de la Province vient quelquesois. Eskelib, à l'occident, est un gros bourg, aussi bien qu'Osmandgik, au nord: près de ce derpier est un château.

5. Le Sangiacat du Dgianik-ili s'étend le long de la Mer Noire. Les principaux bourgs (car il n'y a point de villes) font Basirch & Samsoun, qui ont des ports, où il se fait quelque commerce. C'est dans cette contrée, appellée anciennement le Pont, que l'on mettoit le Royaume des Amazones, qui a tant exercé les critiques, dont les uns ont nié l'existence & les autres l'ont soutenue. Là étoit le seuve Thermodon, que l'on reconnoît aujourd'hui dans le Termech.

6. Le Sangiacat de Divriki est peu confidérable: il tire son nom d'un gros bourg, qui a un château & de beaux jardins. Derindeh, sur le Frat ou l'Euphrate, est un autre bourg, qui a un château trèsFort au haut d'un rocher, fendu & au travers duquel passe une petite riviere.

7. Le Sangiacat d'Arabkir est voisin, comme le précédent, de l'Arménie, & d'ailleurs aussi peu considérable. Arabkir n'est qu'un bourg, qui a un château, & est à deux ou trois milles de l'Euphrate. Zileh, qui est sur sa rive orientale, dépend du même Sangiacat. Ekin est un autre bourg, dont le terrein produit des fruits excellens.

## IV. Le Gouvernement de Trébisonde.

Il a beaucoup de montagnes; mais la partie qui est vers la Mer Noire, est assez fertile. Les Turcs le rapportent assez souvent à l'Arménie, dont il est cependant séparé par de hautes montagnes. Il contient trois Sangiacats.

1. Le Sangiacat de Trébisonde, ou Terabesoun, comme le nomment les Turcs, renserme cette ville, autresois connue pour avoir été sondée par les Grecs, & appellée Trapezus. Elle a été capitale d'un Empire, sondé par une branche des Comnènes de Constantinople, qui furent dépouillés en 1462 par Mahomet II, Empereur des Turcs. Cette ville est encore assez belle, & a une double & forte mutaille; on y voit de beaux édifices. Kerasoun ou Ghuerehsin, petite ville sur la Mer Noire, à l'ouest de Trébisonde:

Méthode de Géographie. c'est l'ancienne Cesarus, d'où Lucullus après la désaite de Mithridate, apporta les cerises en occident. Rizeh, ville à l'orient, aussi sur la Mer Noire, avec un Château: on y fait de belles toiles.

2. Le Sangiacat de Ghonieh ou Gunia, n'a de remarquable que cette petite ville, qui est située sur la Mer Noire, avec un

château. Le pays est ferrile.

3. Le Sangiacat de Batoum est encore moins considérable que le précédent. La petite ville de Batoum est sur le côté méridional de la riviere qui porte son nom, (anciennement Bathys,) & qui sépare la Province Turque de la Principauté de Guriel, la premiere que l'on trouve de ce côté en entrant dans la Georgie Turque, où le Grand Seigneur s'est dispensé d'établir des Gouverneur; mais les Princes chrétiens qui y sont, dépendent de lui; comme on le dira dans la suite.

Au midi & à l'est de la Province de Trébisonde sont des montagnes où il y a des mines d'or & de cuivre, connues dès le temps des Romains, & même beaucoup avant, si les Chalybes ou forgerons, qui étoient dans ces cantons du temps de Xénophon, y travailloient dès-lors. On les nomme aujourd'hui les Mines de Gumuchkhana. On a conjecturé que celles-là ou quelques aurres voisines pouvoient bien avoir été cette sameuse toison d'or que les

Argonautes alloient chercher en Colchide, qui occupoir cette Georgie occidentale dont nous venons de parler, & qu'on appelloit Lazique sous les Empereurs Grecs de Constantinople. Ensin l'on peut observer que les habitans de la Province de Trábisonde portent encore le nom de Laxi.

#### . V. Le Gouvernement de Caramanie, ou de Konieh.

Il est au milieu des terres de la Natolie. au midi & à l'occident de celui de Sivas. & à l'orient de l'Anadoli. Cette Province & une partie du voisinage, étoient occupées par la famille de Caraman, qui étoir la plus puissante des sept Princes Turcs, entre lesquels la Natolie fut partagée au commencement du XIV siécle; mais que les Ottomans subjuguerent au bout de deux cens ans. Ce Gouvernement contient sept Sangiacats.

1. Le Sangiacat de Konieh contient la ville que nous appellons ordinairement Cogni, & qui est l'ancienne Iconium, capitale de la Lycaonie. G'étoit la rési-dence des Princes Turcs Seljoucides de Roum, que nous avons connus du temps des croisades. C'est encore une assez bonne ville, avec une forteresse, où demeure le Bacha de cette Province. Il y a de trèsbeaux jardins, & quantité de sources forment un Lac dans son voisinage. Les habitans prétendent que le divin Platon est enterré dans la forteresse: ce ne peut être tout au plus qu'un de ses disciples. Le territoire est fertile en coton, en grains, en fruits & en vins. Ladikieh, à l'occident, est un bourg, qui a plusieurs édissices publics: on y reconnoît l'ancienne Laodicea combusta. Au midi est Larendeh, dans un terroir fertile. Erekli, à l'orient, répond à l'Archelais des anciens; c'est un gros bourg, divisé en 22 quartiers, qui ont chacun leur Mosquée.

2. Le Sangiacat d'Aksheher tire son nom d'un gros bourg, qui paroît avoir succédé à l'ancienne Antiochia ad Pisidiam. Les autres endroits les plus remarquables, sont Ifaklu, Doganhisar, & Iilgoun, bourg assez bien bâti, près duquel sont des eaux

minérales.

3. Le Sangiacat de Beisheri, bourg à l'orient d'un Lac, avec un château, dans le pays qu'on nommoit autrefois l'Isaurie. Kasaklu est un autre bourg, également sur un Lac, aussi-bien que Sidisheheri.

4. Le Sangiacat de Nigdeh prend également son nom d'un bourg, qui a une bonne sorteresse, entourée de trois murailles, bâties de pierres très-dures: il y a plusieurs Colléges & autres beaux édifices. Le terroir est charmant & très-fertile. Bour, gros village, où il y a une grande manufacture, avec 300 mortiers: on y fait la poudre pour les armées du Grand Seigeur. Le falpêtre se tire d'un grand & ancien Château voisin, nommé Kelihissar, des pierres duquel a été bâti le château de la ville de Konieh, qui en est à quatre ou cinq journées. Nousheher, au nord, est l'ancienne Nyssa, dont étoit Evêque S. Grégoire de Nysse frere de S. Basile; & au midi, étoit Nazianzus, célébre par S. Grégoire de Nazianze, le plus éloquent des Peres Grecs, & l'ami de S. Basile.

5. Le Sangiacat d'Akserai n'a de remarquable qu'un gros bourg qui porte ce nom, & où se voit un château: il est environné de jardins. Le terroir abonde en grains & en fruits.

6. Le Sangiacat de Kirsheher tire son nom d'un bourg, qui a aussi un château. On trouve dans son territoire beaucoup de

fel.

7. Le Sangiacat de Kaisarieh, ville fortisiée, au pied du mont Ardgeh, avec une petite forteresse. C'est l'ancienne Cesarée de Cappadoce, dont S. Basile étoit Archevêque. On y fait un grand commerce de maroquins jaunes. Plusieurs bourgs & villages en dépendent.

VI. Le Gouvernement de Marasch.

Il répond en partie à ce qu'on nommoit

autrefois la perite Arménie, séparée de la grande par l'Euphrate, & sormée par des Arméniens, qui ayant passé ce seuve s'étoient venus établir en Cappadoce. On a joint à ce Gouvernement quelques cantons de la Syrie, qui en est voisine au midi, & que les Turcs appellent Sham. Ce pays étoit possédé dans le XV. Siécle par un Prince particulier, d'où il a tiré le nom d'Aladulie & de Dulkadir, qu'on lui donne encore quelquesois. Il est divisée en cinq Sangiacats.

I. Le Sangiacat de Marasch. La ville est assez grande, & il y a plusieurs Mosquées, Colléges & Couvens de Derviches, ou Moines Turcs. On y voit un château sur une éminence, où demeure le Bacha. Tzamaneni est une petite ville, au nord-est. El-Bostan, gros bourg, bien peuplé, au nord-ouest. Sis est une ville ruinée qui étoit autrefois la capitale des Rois chrétiens de la petite Arménie, &

le titre de leur Patriarche.

2. Le Sangiacat de Kars est peu considérable : il prend son nom du bourg de Kars, surnommé de Zoulkadir, pour le distinguer de plusieurs autres Kars, qui sont en Turquie : il est à quatre lieues à l'orient de Marasch. Lorsque les Turcomans, qui viennent camper l'hiver dans le pays, s'en retournent l'été dans les montagnes, il y a très-peu de monde dans ce district.

3. Le Sangiacat de Malaciah, est vers le nord-est. La ville appellée anciennement Melitene, est située dans une belle plaine, à l'occident de l'Euphrate. On y voit plusieurs Mosquées & autres édifices, mais les murailles sont ruinées. Elle est environée de jardins, où la plupart des habitans vont passer l'été. C'est un grand passage, de Constantinople en Perse. Le terroir produit sur-tout des pommes d'un gout exquis, par rapport auxquelles on fait une chose singuliere. Quand elles sont près d'être mûres, on applique dessus un papier découpé d'une certaine façon : ce que ce papier couvre reste jaune, & ce qu'il laisse découvert devient très-rouge par l'ardeur du soleil, & il semble ensuite qu'on ait écrit dessus en encre rouge quelque sentence. Il y a dans ce pays plusieurs forteresses, dont une des principales est Arakloudiah, sur l'Euphrate: c'est l'ancienne Claudias ou Claudiopolis.

4. Le Sangiacat de Semisat, petite ville sur l'Euphrate, & l'ancienne Samosate, capitale du petit Royaume de Comagène, fondé par une branche des Antiochus, Rois de Syrie. Cette ville a donné naissance à Lucien, littérateur Grec, & à l'hérésiarque Paul de Samosate. Ce Sangiacat n'a rien autre chose de remarquable.

5. Le Sangiacat d'Aintab, qui est au midi du précédent, a été tiré du pays de

Sham ou de la Syrie. La ville d'Ainzab est assez belle, a une forteresse creusée dans le roc, & est à trois journées au nord d'Alep, aujourd'hui la plus considérable ville de Syrie. Le terroir est fertile en fruits, & il y a des pommes qui pesent jusqu'à deux livres & demie. Ses bourgs & villages sont assez peuplés.

#### VII. Le Gouvernement d'Adana.

Ce petit Gouvernement renferme une partie de ce qu'on appelloit autrefois la Cilicie, & il est à l'occident des deux Sangiacats dont on vient de parler. Il n'en contient que deux, favoir ceux d'Adana & de Tarsous; car la Cilicie occidentale est renfermée le pays d'Itchiil, qui dépend du Gouvernement de l'Isse de Cypre.

t. Le Sangiacat d'Adana a pour capitale la ville de ce nom, qui est à quatre milles
de la Mer Méditerranée. Comme l'air y
est très mauvais, les habitans passent une
grandé partie de l'année à la campagne.
Ainzerbeh ou Anazarb, ancienne ville
située sur une montagne, avec un château. Tel-Humdoun est ceinte d'une muraille, avec une forteresse. Messis ou
Massissan, ville divisée par le Dgeihan,
en deux parties, jointes par un pont : c'est
l'ancienne Mopsuesse. Le terroir de ces
deux villes est très-sertile. Aias, fort &
port fréquenté, sur la Méditerranée, au
fond

Fond d'un Golfe qui porte son nom. Paias, place forte avec un port, sur la route de Syrie, près du passage connu autresois sous le nom de Pas d'Issus. Ce sur dans le voisinage qu'Alexandre remporta une grande victoire sur les Perses.

2. Le Sangiacat de Tarsous, qui est à l'ouest du précédent, a pour capitale Tarsous, ancienne ville, qui n'a point changé de nom, & qui a encore une enceinte de deux murailles de pierre. Elle est célebre pour avoir donné naissance à l'Apôtre S. Paul. Les autres endroits n'ont rien de remarquable.

## VIII. Le Pays d'Itchiil.

Ce Pays, qui est à l'ouest du Gouvernement précédent, & aussi le long de la mer, dépend du Gouvernement de l'îsse de Chypre, qui est vis-à-vis, environ à quinze lieues. C'est ce qu'on appelloit autresois la Cilicie trachée, aspre ou montagneuse. Les Turcs l'ont nommée Itchiil, qui signisse Pays intérieur, parce qu'il formoit autresois la partie la plus avancée de la Caramanie. Il est divisé en deux Sangiacats, qui sont l'un & l'autre près de la mer.

de Selefkeh, tire son dernier nom d'un gros bourg, bien peuplé, qui est à deux milles de la mer: c'est l'ancienne Seleusia

Tome VII.

Trachaa. On trouve Anemur, à l'occident, au bout d'une Presqu'isle; Ernemak & Moud, au nord. Ce sont aussi des bourgs considérables. Tout le pays est hérissé de montagnes, sur lesquelles il y

a plusieurs forts.

2. Le Sangiacat d'Alanieh est à l'occident, & près du Pays de Satalie, ou du Tekieh, qui est du Gouvernement d'Anadoli ou de la Natolie propre. La ville d'Alanieh est près de la mer, & a une forte citadelle. Avabazari est un gros bourg, à dix milles au nord-est. Il y a d'assez beaux édifices, & le Sangiac de ce petit Pays y réside actuellement.

# IX. L'Isle de Chypre.

C'est une grande Isle de la Mer Méditerranée, dans sa partie orientale qu'on appelle la Mer du Levant, près des côtes de Natolie & de Syrie, dont elle est éloignée d'environ quinze lieues. Sa longueur d'orient en occident est d'environ 70 lieues; sa largeur, du sud au nord, n'en a que 25, & son circuit en contient 150. Elle sut autresois consacrée à Vénus, que ses Poètes sont naître dans cette Isle. Dans les anciens temps elle sormoit seule un Royaume, qui après la décadence de l'Empire Romain passa sous la domination des Grecs; & ensuite dans la Maison de Lusignan, Cette Maison le posséda

idepuis l'an 1191, jusqu'en 1473, que Jacques, fils naturel de Jean III, l'usurpa sur Charlote, fille légitime & héritiere de ce Prince. Charlote avoit épousé Louis de Savoie, dont les Ducs de Savoie sont héritiers; & c'est pour cette raison qu'ils prennent encore aujourd'hui la qualité de Rois de Chypre.

Mais Jacques, bâtard & usurpateur, se maria avec Catherine, sille de Marc Cornaro, Vénitien, que le Sénat de Venise adopta en lui constituant une dot. Catherine restée veuve enceinte, accoucha d'un fils, qui ne vécut que deux ans: ce qui la porta à remettre le Royaume aux Vénitiens, du vivant même de Charlote, qui réclama; mais inutilement. La République de Venise posséda Chypre jusqu'en 1571, que les Turcs s'en rendirent entiérement les maîtres sous Sélim II.

L'air de cette Isle est fort mal-sain; mais le terroir y est très fertile de lui-même, & produiroit en abondance toutes les choses nécessaires à la vie, s'il étoit un peu mieux cultivé. Les vins y sont excellens, & les fruits très délicieux. On y trouve aussi quantité de francolins, de même que d'autre gibier; & ensin il n'y manque qu'un peu plus d'eau douce, dont al n'y a qu'une seule source dans toute l'Isle. Cette source est sur le bor l de la

F ij

124 Méthode de Géographie. mer; mais cette proximité ne l'empêche

pas de conserver toute sa douceur.

L'Isle de Chypre se divisoit autresois en quatre parties, qui portoient le nom des quatre régions du monde : aujourd'hui les Turcs la divisent en sept Sangiacats, & les Géographes en onze territoires, dont il y en a six vers le midi, & cinq vers le septentrion. Les premiers sont ceux de Basso, d'Audimo, de Limisso, de Masoto, de Saline & de Mesarea. Les autres sont ceux de Crosoco, de Pendaia, de Cerines, de Carpasso & del Viscontado.

La capitale est Leucosia ou Nicosie, vers le centre de l'Isle. C'est une ville assez grande & assez forte, la résidence du Bacha, & le siège d'un Archevêque Grec. Les Turcs la prirent en 1570, après un siège de quarante deux jours: ils la nomment Lescocha. L'ancienne Eglise, qu'ils ont convertie en Mosquée, est très-belle, & on la compare à Sainte Sophie de Constantinople. Famagouste, au sud-est; ou Mancosta, comme les Turcs l'appellent, passe pour la seconde ville, & l'un des meilleurs ports de Chypre. Elle est assez forte, & fait presque tout le commerce de l'Isle: cette ville a 2000 pas de circuit Les Génois la prirent environ l'an 1372, & la garderent près de cent ans. Les Vé-

nitiens en furent depuis les maîtres jusqu'en l'année 1571, que Sélim II, Émpereur des Turcs, la prit par composition, malgré la résistance extraordinaire des assiégés pendant plus de dix mois; mais les Turcs ne s'en rendirent maîtres qu'après avoir perdu 80000 hommes devant cette place. Constance, ou il Porto di Costanza, autrefois Salamine, dont S. Epiphane fut Evêque, ne montre plus que des ruines. Cérines, qui est au nord, près la mer, est une assez grande place. Lerneca, au midi, étoit autrefois considérable, mais n'est plus qu'un village à un quart de lieue de la mer. Il y a cependant des Négocians assez riches; & c'est un des endroits de Chypre où il se fait plus de commerce : il y a dans son voisinage de bonnes salines. Baffo, l'ancienne Paphos, est au couchant, pareillement près de la mer. On trouve aux environs des grenats & du crystal de roche, qu'on appelle les diamans de Chypre.



# ARTICLE II. LA SYRIE, OU LE SHAM.

LA Syrie, que les Orientaux appellent souvent le Sham, est comme divisée en deux parties; la plus septentrionale conferve le nom de Syrie, & la méridionale s'appelle la Palestine, ou la Terre Sainte. Les Anciens mettoient entre deux, la Phénicie.

#### CARTES.

Pour la totalité, il faut encore faire usage de la sixième Carte de l'Europe de M. D'ANVILLE.En 1764, M. Delisse, l'Astronome, a publié chez Lattré, une Carte possibume de Guill. DELISLE, son frere, sur une partie de la Syrie, qui est très-détaillée.

La Syrie comprend tout ce qui est depuis la Natolie au nord, l'Euphrate & les Déserts d'Arabie à l'orient, la Mer Méditerranée à l'occident, jusqu'à l'Egypte & l'Arabie Pétrée, qui sont au midi. Elle est aujourd'hui divisée en six Bachaliks ou Gouvernemens, qui sont ceux d'Alep, de Tripoli, de Seyde, de Damas, de Jérusalem, & d'Adgloun ou Ageloun: ce dernier renferme le Pays à l'orient du Jourdain, fameuse riviere qu'on appelle aujourd'hui Arden. Toute cette Région seroit, comme autresois, un beau & bon pays, s'il étoit mieux cultivé, & moins infesté par les Arabes.

#### I. Le Gouvernement d'Alep.

Lorsque les Turcs s'emparerent de la Syrie sur les Sultans d'Egypte en 1517, ils érigefent dans le Gouvernement d'Alep sept Sangiacats, dont deux qui étoient proprement dans la partie voisine de Natolie, sont ensuite devenus des Gouvernemens: ce sont ceux de Marash & d'Adena. Quelques-uns des autres ont été érigés en Sangiacats indépendans, tels que Marreh ou Marra, au sud d'Alep, & El-Bir ou Biredgik, sur la rive orientale de l'Euphrate. D'autres enfin ont été donnés en apanage, savoir Membig & Kelis. Le Sangiacat d'Alep, qui reste soumis an Bacha, renferme la plus grande partie de la Syrie septentrionale, les autres Sangiacats étant fort peu étendus.

La ville d'Alep est au milieu des terres fur la riviere de Koëic: c'est l'ancienne Berrhaa. Elle est belle, très-commerçante, & divisée en 74 Quartiers. Comme c'est après Constantinople la plus grande ville de la Turquie d'Asie, elle mérite

F 1V

bien une description particuliere: nous la donnerons après avoir parlé des autres villes de ce Gouvernement.

La ville d'Antakia, est Antioche, autrefois la capitale de la Syrie, sur l'Assi, qu'on nommoit anciennement Qrontes. Elle est presque toute en ruines : la Cour Ottomane y fait travailler depuis quelques années pour la rétablir. Son territoire est assez fertile, & il y a dans son voisinage sept sources d'eaux minérales. C'est dans cette ville que les Disciples du Seigneur ont commencé à prendre le nom de Chrétiens. Bagras est un gros bourg, avec un fort château. Scanderona ou Alexandrette, est le port d'Alep, quoiqu'il en foit éloigné de 30 lieues: il y aborde continuellement des vaisseaux marchands d'Europe, & l'on se sert des pigeons pour porter des lettres à Alep, & avertir promptement de la qualité & de la quantité des marchandises arrivées. Le bourg est si mal-sain, qu'il est peu habité: il y a cependant des Consuls des différens Etats de l'Europe, & des Commissionnaires d'Alep.

Au nord d'Alep est Kilis, petite ville, avec un Sangiacat. Aintab, qui n'en est pas éloignée, a été foumise, comme nous l'avons dit, au Gouvernement de Marasch, en Natolie. Rom-Kala, ou le Château des Grecs, est près de l'Euphra-

te, ainsi qu'El-Bir ou Beredgik, où est un Sangiacat, qui n'est plus dépendant d'Alep, mais qui a un Commandant particulier. Membig est une petite ville, aussi avec Sangiacat, qui avec celui de Kilis, est un apanage de la Sultane Validé, ou l'Impératrice-mere.

# ? Alep.

Cette Ville est bâtie sur quatre collines. Le Château est sur la plus haute, qui fait le milieu d'Alep, & qui, en quelques endroits, est soutenue par des voutes pour empêcher que la terre ne s'éboule. Ce Château peut avoir cinq ou six cens pas de tour; ses murailles & ses tours, quoique de pierres de taille, sont d'assez peu de défense. On ne peut y entrer que par une porte, qui est du côté du midi, sans pont-levis, & l'on s'y rend sur quelques arcades, qui traversent le fossé, profond. d'environ six ou sept toises. Il n'y a guère que la moitié où l'eau se puisse arrêter, encore est-ce une eau croupie, qui ne coule point; le reste du fosse est sec. On tient d'ordinaire une forte garnison dans cette place, où il vient de l'eau par un canal, des fontaines de la Ville. Il n'y passe point de grande riviere: il n'y en a qu'une petite, qui coule au dehors, & qu'on appelle le Koëik. Quoiqu'elle ne puisse passer que pour un ruisseau, on ne

laisse pas d'en tirer de grandes utilités; parce qu'elle sert à arroser tous les jardins, où il croît des fruits en abondance, & particulierement des pistaches plus grosses, & d'un gout plus relevé que celles qui viennent de Casbin, en Perse, & qui sont renommées dans toute l'Asse.

Au défaut d'une riviere, il y a dans Alep beaucoup de fontaines & de réservoirs d'eaux, qu'on fait venir de deux lieues de là. Cette Ville a plus de trois milles de circuir, dont plus de la moitié est sans fossé; & ceux qu'on y voit ont à peine trois toises de profondeur. Les murailles sont assez bonnes, & toutes de pierres de taille, avec plusieurs tours quarrées, éloignées les unes des autres de soixante & dix on quatre-vingt pas, entre lesquelles il y en a de plus petites: mais ces murailles ne sont pas égales par-tout, & il y a des endroits où leur hauteur n'excéde pas quatre toises. Les rues sont toutes pavées, à l'exception de celles des Bazars, qui sont des rues où les Marchands & les Artisans tiennent leurs boutiques. Les habitans, qui y sont en plus grand nombre, sont les ouvriers en soie, & ceux qui sont le camelot de poil de chévre.

On entre dans la Ville par dix portes, qui n'ont ni fossés, ni pont-levis. Il y a sous l'une de ces portes un lieu, que les Turcs ont en grande vénération. Ils y tiennent des lampes allumées, & disent que le Prophéte Elisée y a demeuré quelque temps. Les Edisices, tant publics, que particuliers, ne sont beaux que pardedans. Leurs murailles sont revêtues de marbre de dissérentes couleurs, & les lambris enrichis de feuillages & d'écritures en or. Les Fauxbourgs d'Alep sont grands & peuplés, & presque tous les Chrétiens y ont leurs maisons & leurs Eglises.

Il y a dans cette Ville quatre sortes de Chrétiens Levantins, des Grecs, des Arméniens, des Jacobites ou Syriens, & des Maronites. Les Grecs sont environ au nombre de quinze ou seize mille : ils ont un Archevêque, & leur Eglise est dédiée à S. George. Les Arméniens, dont l'Eglise est dédiée à la sainte Vierge, sont à peu près douze mille, & ont un Evêque, qu'ils appellent Vertabiet. L'Eglise des Jacobites est aussi dédiée à la sainte Vierge, & gouvernée par un Evêque de leur communion. Ils sont environ dix mille. Les Maronites ne passent pas douze cens. Ceux-ci, dont le Patriarche demeure dans le Gouvernement de Tripoli, sont unis au Pape. & leur Eglise est sous le titre de S. Elie. Les Catholiques Romains ont trois Eglises, servies par les Capucins, les Jésuites, & les Carmes Dechaussés.

Quant aux Mosquées, il y en a environ

F vj

Méthode de Géographie. cent vingt, tant dedans, que dehors la Ville: on en voit six ou sept assez superbes, avec de beaux Dômes, & trois couvertes de plomb. La principale, qui est la plus grande de toutes, étoit une Eglise de Chrétiens, qu'on appelloit Alhha, c'est-à-dire, Ouie: on croit qu'elle a été bâtie par sainte Heléne, mere de l'Empereur Constantin. Il y en a une dans un fauxbourg, qui étoit autrefois une Eglise de Chrétiens, & l'on y voit, dit-on, une chose remarquable. C'est une pierre de deux à trois pieds en quarré, qui est dans le mur, au côté droit de la porte. Dans cette pierre est une figure très bien faite d'un Calice & d'une Hostie au dessus, avec un croissant, qui couvre l'Hostie, & dont les deux pointes descendent sur les bords du Calice. Plusieurs Consuls ont voulu l'acheter, & quelques-uns en ont offert jusqu'à deux mille écus; mais les Bachas d'Alep n'ont jamais voulu la vendre.

On compte dans la Ville & dans les fauxbourgs environ deux cens cinquante mille ames, quarante carvanseras, & cinquante bains publics. Il y a deux ou trois Colléges, mais peu d'écoliers, quoiqu'on ait gagé des gens de lettres pour y enseigner la Grammaire, une espece de Philosophie, & les choses qui concernent la Religion; qui sont les sciences auxquelles les Turcs s'appliquent le plus. La

ville est gouvernée par un Beglierbei, ou Bacha, qui commande toute la Province, depuis Alexandrette jusqu'à l'Euphrate. Sa garde est pour l'ordinaire de trois cens hommes. Il y a aussi un Aga, qui a sous lui sept cens Janissaires. Ce dernier est maître des portes de la Ville, dont on lui apporte les cless tous les soirs, & il

ne releve point du Bacha.

Le Château est aussi sous un autre Commandant, qui est envoyé immédiatement de Constantinople, & qui a sous lui deux. cens mousquetaires, & tout le canon en son pouvoir. Il y en a vingt-cinq ou trente, dont huit grosses piéces; les autres sont fort perites. Il y a encore un Aga ou Capitaine de la Ville, qui commande trois cens Arquebusiers, sans parler d'un sous-Bahi, qui est comme un Chevalier du Guer, qui fait la ronde la nuit avec ses Officiers dans la Ville & dans les fauxbourgs : c'est • lui qui fait exécuter la Sentence du Bacha, quand il-a condamné quelqu'un à mort. Quant au civil & à la police, il y a un Cadi, ou Président, sans Assesseur: il juge feul toutes les causes civiles & criminelles; il fair & il dissout tous les contrats de mariage : c'est lui qui crée tous les Maîtres Jurés de chaque métier; & tous les actes d'achats & de ventes se passent en sa présence. La recette des droits du Grand Seigneur est faite par un Testerdar, ou

134 Méthode de Géographie.

Trésorier général, qui a sous lui des Receveurs particuliers en divers départemens. La Religion regarde le Moufti, qui est le Chef, & l'Interpréte de la Loi, tant en ce qui concerne les cérémonies, que les causes civiles, qui pouroient y survenir. Il y a encore entre les gens de Loi un Chieke, ou Docteur ordonné pour instruire les nouveaux convertis au Mahométisme, & leur en apprendre les maximes & les coutumes.

Le trafic est grand à Alep, en étosses de soie & en camelots de poil de chévre; mais principalement en noix de galle & en vanalede, qui est la coque du gland, sans quoi les Curoyeurs ne peuvent bien préparer leurs cuirs. Il s'y fait aussi un grand commerce de savon, & de plusieurs autres marchandises, parce qu'il s'y rend des Négocians de tous les endroits du monde. On voit toujours à Alep quantité de François, d'Italiens, d'Anglois & de Hollandois; & chaque Nation y a son Consul pour le soutien de ses intérêts & de ses droits.

Alep est après Constantinople & le Caire d'Egypte, la plus considérable Ville de tout l'Empire des Turcs. On voit à une demi-lieue de-là une grotte, où ils difent que Hali gendre de Mahomet a demeuré quelques jours. Elle est sur un côteau fort agréable, qui est la promenade

I 3 \$ des Francs. Proche d'Alep, du côté du levant, est une maison de Dervisches, qui a été autrefois un Couvent célébre, de l'Ordre de S. Basile. Il est encore en fort bon état, & toutes les salles, les chambres & les galeries, sont revêtues

## II. Le Gouvernement de Tripoli.

de marbre.

Il comprenoit autrefois vingt & un cantons, mais aujourd'hui il est moins étendu: il va cependant depuis la Mer Méditerranée, jusque près de l'Euphrate, au midi du Gouvernement d'Alep. La ville de Tripoli, que les Turcs appellent Tarabolos, est à une demi-lieue de la mer. Elle est ancienne; mais elle a été plusieurs fois ruinée. Lors des croisades, les Francs s'en emparerent; mais le Sultan d'Egypte l'ayant prise sur eux en 1289, la ruina entierement. Il la fit rebâtir ensuite, telle qu'elle est aujourd'hui, enceinte de murailles, avec un château. Il y a plusieurs édifices publics assez beaux. Hors de la ville est un très bel Aqueduc, qui procure à Tripoli les eaux nécessaires: on l'attribue dans le pays, à Godefroi de Bouillon. Le Bacha tient son Gouvernement à ferme. Le territoire de Tripoli est très-abondant en cannes de sucre, figues, olives, grenades, &c. On y fait aussi du Savon très-estimé.

136 Méthode de Géographie.

Les autres villes les plus remarquables sont, Ladikieh, au nord, ou Lataquie, anciennement Laodicœa: cette ville se soutient encore par son commerce, ayant un port, qui passe pour le meilleur de la Syrie. Belnias & Tortosa sont d'anciennes villes ruinées. Gebail ou Dgebelé, près de la mer, au midi de Tripoli, est une petite ville, où il y a un Sangiac. C'est l'ancienne Byblus. Akkar est dans les terres, aussi bien que Kanobin, qui est le lieu principal des Maronites, anciens chrétiens qui possedent un grand nombre de

villages; dans le mont Liban.

En allant ensuite vers l'orient, on trouve Hamah, fur l'Assi: c'est une ville ancienne, qui est aujourd'hui un Sangiacat, ou une espece de Principauté indépendante. Hems, l'ancienne Emesa, autrefois trèspeuplée, & aujourd'hui presque toute ruinée. Il y a un beau Lac dans son voisinage, & son terrein est fertile & sain: les habitans sont beaux, mais fort simples. Salemiah est une ville passable, ayec un Sangiacat: le Grand Seigneur l'a donné à un Prince Arabe. Tadmor; vers l'Euphrate, est un autre Sangiacat, dans un terrein fertile, au milieu de déserts. C'est l'ancienne Palmyra, où l'on voit les ruines magnifiques de grands édifices & de Palais anciens. Zénobie qui en étoit Reine, a rendu célébre cette ville, qu'on prétend

Roi Salomon.

### III. Le Gouvernement de Seyde.

Ce n'étoit ci-devant qu'un Sangiacat, sous la dépendance de Damas; mais aujourd'hui il y a un Bacha qui a ce Gouvernement à ferme, & auquel on a encore soumis les pays d'Acre & de Sasee. C'est ce qui répond à peu près à ce qu'on

nommoit autrefois la Phénicie.

Seyde, anciennement considérable sous le nom de Sidon, a encore un assez bon port, avec un château. La ville est assez -peu de chose; il y reside cependant plusieurs Consuls des Nations Européennes, & on y fait un grand commerce de soie. de coton, de cendres pour faire des crystaux, &c. Beirout ou Burut, est au nord, près la mer, ornée de plusieurs marchés publics & de bains; elle s'appelloit autrefois Berytus: ses environs ont beaucoup de jardins fertiles en fruits. Sur, l'ancienne Tyr si célébre autrefois, est au midi de Seyde, toute en ruines. Près de cette ville sont les fameuses fontaines, dont on attribue la construction à Salomon. Acre, qui est à neuf lieues plus au midi, est l'ancienne Ptolemais, que les Croisés appellerent S. Jean d'Acre, & dont la prise leur fit perdre tout ce qu'ils possédoient encore dans le Terre Sainte : elle leur fut

138 Méthode de Géographie. enlevée en l'année 1291. Son port est assez bon, & il se trouve à l'entrée d'un petit Gosse vis-à-vis l'extrémité du Mont Carmel, autresois sameux par la demeure

du Prophète Elie.

Safet est une petite ville forte, sur une montagne, que plusieurs croient avoir été l'ancienne Béthulie, si célébre par la bravoure de Judith. Elle est à l'orient dans les terres, peu éloignée du Lac de Tabarieh, anciennement Tibériade. Le territoire de Safet fait parrie du Pays de l'Erden, ou du Jourdain, dont les portions septentrionale & orientale sont du Gouvernement de Damas. Nazra, ou Nazareth, célébre par la demeure que Jesus-Christ y sit pendant trente ans, est aujourd'hui un bourg peu considérable.

Dans le Gouvernement de Seyde, se trouve enclavée une Principauté assez confidérable, qui est vassale du Grand Seigneur. C'est celle de la Nation des Druses, qui prétend être descendue, au moins en partie, de plusieurs François qui se resugierent dans le Mont Liban où elle habite, lorsque les Croisés perdirent tout ce qu'ils avoient possédé dans la Terre Sainte. Leur capitale, où réside l'Emir, ou Prince des Druses, est Deir-el Kamar, qui est à sept lieues de Seyde & de Beirout. Les Druses ne sont ni Chrétiens ni Mahométans; mais forment une Secte

particuliere, qui paroît avoir le Mahomérisme en horreur. Les Maronites, dont on a parlé ci-devant, sont sous une espece de dépendance des Druses, parce que l'Etat de ces derniers s'étend aussi dans une partie du Gouvernement de Tripoli.

#### IV. Le Gouvernement de Damas.

Il étoit ci-devant bien plus considérable qu'il n'est aujourd'hui; car celui de Seyde & les autres qui suivent, en dépendoient. Damas, sur le Barradi, est la plus belle ville de la Syrie, célébre dès les plus anciens temps, & située dans un terroir si charmant, qu'on le compare au Paradis Terrestre. Il y a nombre de beaux édisices publics; la principale Mosquée passe pour la mieux rentée de toutes celles qui font dans les pays Mahometans. On y conserve deux Alcorans, que l'on prétend avoir été écrits, l'un par Ali, gendre de Mahomet, & l'autre par Othman l'un de ses compagnons. Il y a à Damas des chrétiens grecs & latins, de même que beaucoup de Juifs, qui font presque tout le commerce. Les vins, les fruits (prunes & raisins,) les soies, les laines, les eaux de senteur faites de rose, l'acier & les lames d'épées qu'on y fabrique, contribuent à rendre cette ville fort marchande. Le territoire de Damas se nomme Goutah.

A une heure de chemin de cette ville

140 Méthode de Géographie.

est Saliieh. Comme leurs jardins se joignent, cette petite ville semble n'en faire qu'une avec Damas. A une journée vers l'orient est Kteifah ou Kathifeh, où l'on trouve un Kan ou Caravanserai, le plus beau qu'il y ait : les voyageurs y sont traités gratis, & on leur fournit jusqu'à la chandelle. Sidonaia, qui n'en est pas éloigné, est un fameux Monastère de Grecs, fondé par l'Empereur Justinien. Baalbek, à deux petites journées au nord-ouest de Damas, renferme de belles antiquités. Cette ville est dans la vallée de Bekah ou Bukah, qui s'étend beaucoup au midi, entre le Liban & l'Antili-. ban, montagnes assez fertiles. Banias, bourg, près des sources de l'Erden ou Jourdain: il aura été bâti par les habitans de l'ancienne Paneas, appellée ensuite Cafarea Philippi, qui paroît avoir été un peu plus au midi, & vers la jonction des deux sources du Jourdain.

On a disputé sur ces sources, & le savant M. Reland a prétendu qu'il n'y en avoit qu'une. Cependant voici ce que nous avons appris de M. Agemi, neveu & coadjuteur du Patriarche d'Antioche, qui avoit été dans le pays: on ne sera pas fâché de trouver ici cet éclaircissement. Abel, autresois Dan, & Banias sont sur le chemin de Safet à Damas, éloignés l'un de l'autre de trois lieues. Près d'Abel, sort un

ruisseau qui porte le même nom, & a un cours de six lieues, au sud-est: il passe près de Kadas, autresois Cydissus. A trois lieues d'Abel, vers le nord-est, est Banias, & à une lieue au midi de ce dernier bourg, sort un ruisseau nommé Dor ou lor, qui ayant coulé cinq lieues au midi, se joint à l'Abel, & sorme l'Erden ou le Jourdain.

Au midi de Damas est Bosra, ville ancienne, & capitale du pays d'Havran, qui est fertile en excellens bleds : les hommes y sont d'une taille haute, & les femmes renommées pour leur beauté. Adreat ou Azra est un bourg celébre, avec un château: on en tire des cendres dont on fait beaucoup de savon. On appelle le pays Bitinia: c'est l'ancienne Batanea ou pays de Basan. Il étoit ci-devant en entier sous la dépendance de Damas, aussi bien que tout ce qui est à son midi, à l'orient du Jourdain; mais aujourd'hui ces contrées sont gouvernées par un petit Bacha qui réside à Ageloun, dont nous parlerons ci-après.

### V. Le Gouvernement de Jérufalem.

Il dépendoit ci-devant de Damas; mais il y a aujourd'hui un Bacha, qui a sous lui deux Sangiacs, dont l'un réside à Nabolos ou Naplouse, & l'autre à Gaza. Ce Gouvernement comprend aussi les parties mé-

142 Méthode de Géographie. ridionale & occidentale de la Terre Sainte ou Palestine, pays autrefois très-cé-

lébre & fertile, mais qui n'est presque plus qu'un Désert, exposé aux incursions

des Arabes.

Jérusalem, autrefois si belle, seroit peu connue aujourd'hui sans les lieux saints, principalement le Sépulcre de N. S. J. C. que les Chrétiens vont visiter de toutes parts. Les Turcs appellent cette ville Beitu-Mucadès, la Maison sanctissée, à cause de l'ancien Temple de Salomon, sur le terrein duquel le Calise Omar sit bâtir en 636 un Mosquée, dont les chrétiens ne peuvent approcher. L'enceinte de Jérusalem est assez petite, & ses murailles ne servent qu'à la garantir contre les courses des Arabes.

Cette ville étoit anciennement bâtie sur une ou deux collines, & se trouvoit environée de montagnes. Le terroir & les environs de Jérusalem étoient assez arrosés, ayant les sontaines de Géon & de Siloé, & le torrent de Cédron, au pied de ses murailles, ourre les eaux d'Ethan, que Pilate avoit fait conduire dans la ville par des aqueducs. Jérusalem, qui avoit éré ruinée une premiere sois par Nabuchodonosor Roi de Babylone, & rebâtie après la Captivité, sur une seconde sois entierement détruite par les Romains, l'an 71. Lorsque l'Empereur Adrien sit rebâtir

la nouvelle ville, l'an 137, le Calvaire fut enfermé dans l'enceinte, & la montagne de Sion, ou la Cité de David, n'y fut pas comprise. Après que la sainte Croix eut été trouvée, Constantin sit bâtir une magnifique Basilique sur le Calvaire, & l'on en fit la dédicace sous le nom d'Anastasis, mot grec, qui veut dire Résurrection. L'Eglise, qui occupe à présent le Calvaire, porte le nom du S. Sépulcre. Ce lieu servoit autrefois pour l'exécution des criminels; c'est pourquoi il étoit hors de la ville, comme un lieu d'abomination. Mais depuis qu'il est devenu l'Autel sur lequel Jesus-Christ s'est offert en sacrifice, il a été purisié, & tous les chrétiens en approchent avec respect & dévotion. Les premiers fondateurs de l'Eglise du S. Sépulcre furent obligés de réduire la montagne à un rès de-chaussée. en applanissant plusieurs parties du rocher, & en élevant d'autres. Cependant on a pris soin de ne rien changer ou diminuer aux endroits de la montagne où l'on croyoit que c'étoit passé l'acte de la passion du Seigneur. C'est pourquoi on a laissé en son entier l'endroit du Calvaire, où l'on croit que Jesus-Christ sut attaché & élevé sur la croix; de sorte qu'il est aujourd'hui élevé de dix-huit dégrés au dessus du rèsde-chaussée de l'Eglise. Le saint Sépulcre, qui étoit autrefois une voûte taillée dans le rocher sous terre, est présente144 Méthode de Géographie.

ment comme une grotte sur terre, le

rocher ayant été coupé autour.

L'an 363, Julien l'Apostat, pour donner un démenti à Jesus-Christ, permit aux Juiss de rebâtir le Temple de Jérusalem. Ils en creuserent les fondemens; mais ce qu'ils bâtissoient pendant le jour tomboit de soi-même en ruine pendant la nuit. Il sortoit même de la terre des slammes qui consumoient les matériaux destinés pour le rétablissement de ce Temple: ensin il ne put être rebâti. Sur cela l'on peut voir Ammien Marcellin, Ecrivain Païen, Liv. xxIII, ch. I, & S. Ambroi-

fe, Epistol. ad Theodosium.

La ville de Jérusalem fut prise & brulée l'an 614 par les Perses, & le Patriarche Zacharie emmené prisonnier avec beaucoup d'autres. Elle tomba l'an 636 sous la puissance des Sarasins. Tout le monde sait que le but des Croisades étoic de rendre cette ville aux Chrétiens, auflibien que le pays arrosé par le sang du Sauveur. On en étoit venu à bout, & les François, avec d'autres Latins, y fonderent un nouveau Royaume l'an 1099; mais il ne dura que 88 ans, sous neuf Rois. Les successeurs de Godefroi de Bouillon se brouillerent. Saladin, Sultan d'Egypte & de Syrie, profitant de leurs divisions, fondit sur eux, & les chassa, l'an 1187, de Jérusalem, & ses succesfeurs

feurs leur enleverent le reste de la Terre Sainte, en 1291. Les Sultans d'Egypte garderent ce pays jusqu'à l'an 1517, qu'il tomba sous la domination des Turcs, qui

le possedent encore.

Les principaux lieux qui sont autour de Jérusalem, & qui ne dépendent point des Sangiacats dont nous avons parlé, font : Eriha ou Jericho, au nord-est; son terroir, qui est arrosé par des eaux de sources, est abondant en figues, en dates & en cannes de sucre. Bethléhem, village à six milles au midi de Jérusalem, illustre par - la naissance de N.S. Jesus-Christ. L'Eglise qui a été bâtie sur le lieu, est visitée par les Chrétiens, & entre les mains des Peres Cordeliers établis dans la Terre Sainte, sur-tout à Jérusalem, sous la protection du Roi de France. Hebroun, plus au midi, & à six lieues de Jérusalem, est une petite ville située entre les montagnes, avec un fort château de pierres, où il y a garnison. On y voit le sépulcre d'Abraham, d'Isaac & de Jacob, qui est visité également par les Chrétiens & les Mahométans. Ramla & Jaffa, à l'ouest de Jérusalem, & par où on y vient de sa mer, sont du Sangiacat suivant.

Le Sangiacat de Gaza, contient la côte méridionale de la Palestine. Gaza est aujourd'hui une ville très-médiocre, à peu de distance de la Mer Méditerranée; son ter-

Tome VII.

Méthode de Géographie. ritoire est orné de jardins, qui produi-sent des fruits délicieux. Askalon est une ancienne ville, sut une élévation, au bord de la mer; mais elle est aujourd'hui en ruines. Jaffa, anciennement Joppé, a un petir port, qui n'est pas des meilleurs, mais où abordent cependant la plupart des Européens qui vont à Jérusalem. Ramla, qui est sur la route, est une petite ville, à dix-huit milles de Jérusalem : on y fait un assez bon commerce de coton. & son territoire abonde en vignes, en oliviers & en abricots excellens. Lod ou Ludd, est un gros bourg, à une lieue de Ramla, où l'on tient toutes les semaines un marché. Arsuf, château ruiné, étoit autrefois une ville forte. Kaisarieh ou Césarée, étoit anciennement une ville confidérable, qu'Hérode avoit fait bâtir en l'honneur de César Auguste : elle fut très-endommagée du temps des Croisades, & elle est aujourd'hui en ruines.

Le Sangiacat de Nabolos, que nous appellons Naplouse, est au nord de Jérusalem. Naplouse, qui est l'ancienne Sichem, qu'Hérode ayant fait rebâtir, appella Neapolis, ou la nouvelle Ville, est aujourd'hui en un assez pauvre état; mais cependant bien peuplée: elle ne consiste qu'en deux rues paralleles, entre le Mont Garizim, au midi, & le Mont Hébal, au nord. C'est la résidence du grand Sacrisi-

cateur des Samaritains, qui sont en petit nombre dans cette ville & aux environs, toujours ennemis des Juiss, quoique leur religion soit peu dissérente. Ils n'ont d'autre Ecriture Sainte que les cinq Livres de Moyse, en anciens caracteres, que les Savans croient être l'ancien hébreu. Sébaste, à deux lieues au nord, est l'ancienne Samarie, qui étoit la capitale du Royaume d'Israel ou des dix Tribus. Beisan, bourg près du Jourdain, répond à l'ancienne Bethsan. Au midi du Mont Carmel, est Ledgioun, petite ville, connue autresois sous le nom de Legio.

## VI. Le Gouvernement d'Ageloun.

Il comprend la partie méridionale du Pays à l'orient du Jourdain & de la Mer Morte. Ce n'étoit ci devant qu'un Sangiacat dépendant du Gouvernement de Damas; mais aujourd'hui il y a un Bacha envoyé par le Grand-Seigneur. Il réside à Ageloun ou Adgloun, qui n'est proprement qu'un château, à peu de distance du Jourdain & du Lac de Tebarieh ou Tibériade, vis-à-vis Baisan: son territoire a de beaux jardins. Salt ou Assalt, au midi pest une petite ville avec un château.

Amman, qui est à l'orient, montre beaucoup de ruines d'anciens édifices: c'étoit la capitale des Ammonites. Hesbon ou

G ij

148 Méthode de Géographie.

Husban, est une petite ville encore assez renommée: on y reconnoît s'ancienne Hesebon. Au midi l'on trouve Maab ou Meeb, appellée aussi El-Raba, qui n'est plus qu'un village: c'étoit autresois la grande ville de Moab, capitale des Moabites. Karak est une forteresse sur un lieu élevé, à peu de distance de la Mer Morte, & à son orient: on le nommoit Mont-Royal du temps des Croisades.

En finissant la description de la Palestine, il est à propos de dire quelque chose du cours du Jourdain, & de la Mer Morte. Nous avons déjà parlé ci-dessus des deux sources du Jourdain, appellé aujourd'hui Erden. Ce fleuve, si fameux, n'a cependant qu'environ cinquante lieues de cours, sans avoir égard à ses sinuosités. Il va du nord au sud, & on y trouve trois Lacs. Le premier & le plus septentrional est de peu de conséquence, n'ayant que trois lieues du nord au sud : on l'appelle aujourd'hui Bahr el Houlei; c'étoit anciennement le Sémechon. Le second, connu antrefois sous le nom de Mer de Génésareth ou de Tibériade (aujourd'hui Tabarieh) a neuf ou dix lieues de long sur cinq dans sa plus grande largeur : c'est sur & aux environs de ce Lac que J. C. a opéré tant de miracles. La ville de Capharnaum, où notre Sauveur a demeuré,

étoit au nord de ce Lac; mais on a peine

à en reconnoître les vestiges.

Enfin, le plus extraordinaire des Lacs qui ont rapport au Jourdain, & dans lequel il se jette, est ce qu'on appelle la, Mer Morte. On lui donne vingt-quatre lieues de long, sur sept ou huit de large. Ce Lac étoit, du temps d'Abraham, une plaine très-fertile; mais Dieu l'abîma, & en sit un Lac où furent englouties les restes des cinq villes pécheresses, dont Sodome étoit la principale, & sur laquelle Dieu avoit fait tomber une pluie de feu & de souffre. Les environs de ce Lac sont une terre extrêmement sulphureuse " & bitumineuse, remplie de cailloux noirs qui prennent feu à la fumée d'une chandelle. Les eaux du Lac sont très-puantes, pleines de bitume, & extraordinairement salées. Il n'y a aucun poisson, & ceux qu'on y porte y meurent à l'instant. Le pays qui est à l'entour est aride, & ne produit ni arbres ni fruits, tels qu'ils puissent être. L'eau de cette mer ou lac, tel qu'on voudra l'appeller, n'a aucune issue apparente, & ne peut avoir sa décharge dans la Méditerranée ou la Mer Rouge, que par des conduits souterreins.



## ÀRTICLE III.

#### LE DIARBEC ET PAYS VOISINS.

Nous renfermons sous ce titre, ce que les Anciens appelloient en général l'Assyrie, qui se divisoir en Mésopotamie, Babylonie & Assyrie propre. Cette derniere au-delà du Tigre, répond à ce qu'on appelle aujourd'hui le Kurdistan Turc; & les deux autres se nomment le Diarbec propre ou l'Algezira, & l'Irak.

#### CARTES.

Il faut encore se servir pour ces Pays, de la même Carte de M. D'ANVILLE, dont on a fait usage pour la Natolie & la Syrie, en y joignant pour une partie de l'Irac, sa premiere Carte d'Asse.

## I. Le Darbec propre, ou l'Algezira.

Ce Pays, à l'orient de la Syrie, est entre les fleuves de l'Euphrate & du Tigre: c'est pour cela que les Grecs le nommerent Mésopotamie. Les Orientaux l'ont appellé Algezira, qui signise l'Isle, n'y ayant que peu de terres entre le haut de ces deux sleuves. On y compte aujourd'hui trois Gouvernemens, savoir ceux de Diarbekir, d'Orfa & de Mosul.

#### 1. Le Gouvernement de Diarbekir.

Il occupe la partie septentrionale, & est divisé en dix-neuf petits Sangiacats, dont huit sont possédés héréditairement. par des Keys Kurdes, de pere en fils. Les principales villes sont Diarbekir, sur le Tigre, entourée de murailles, avec d'assez beaux édifices publics, très-peuplée & marchande; on y fait des toiles de coton & des maroquins. Meiafarekin étoit aurrefois la capitale de cette contrée. Hesn Kaifa est une ville assez considérable, sur le Tigre. Merdin est forte, & bâtie sur une montagne. Nisibin, sur l'Hermas, étoit anciennement en meilleur état qu'elle n'est aujourd'hui. Sinjar, sur la même riviere, plus au midi, a un Palais & des Bains magnifiques, bâtis par les Princes qui y ont ci-devant régné. Son nom fait ressouvenir des plaines de Sennaar ou Sinhur; dans lesquelles Moyse dit que les hommes étoient assemblés lorsqu'ils eurent la pensée de bâtir la Tour de Babel.

## 2. Le Gouvernement d'Orfa.

Il est à l'orient & le long de l'Euphrate. G iv Racca & qui est sur ce Fleuve, en étoit cidevant la capitale; mais cette ville avant été ruinée par les guerres, c'est Orfa ou Roha, plus au nord, qui lui a succéde pour cette dignité, & qui est la résidence du Bacha. Cette ville est la même, qui s'appelloit anciennement Edesse, & qui a eu des Rois connus sous le nom d'Abgare: on y fait beaucoup de cuirs de roussi. Harran paroît être la même que Charran, lieu de la demeure de Tharé & d'Abraham; elle est aussi renommée pour la défaite & la mort de Crassus par les Parthes. Ras-ain est une petite ville, près de l'origine de la riviere de Kabour, qui est formée d'une grande quantité de sources. Au midi, & sur l'Euphrate, sont Kerkissieh & Anah : près de cette derniere ville on trouve de grandes forêts de muriers, où sont des cabanes dont les habitans s'occupent à faire de la soye. Quoiqu'on renferme ordinairement dans le Diarbec, Anah & Hit, qui est plus bas, & dans le voisinage de laquelle est une source abondante de naphte ou de bitume; cependant il est nécessaire d'observerque le Grand-Seigneur les a soumis depuis quelque temps au Bacha de Bagdad, qui est dans l'Irak. Anah est dans une Isle de l'Euphrate : c'est le seul endroit de ces cantons où il y ait des oliviers. Les habitans ont le gout très délicat, & il y a beaucoup de Musiciens & de gens doctes, à la façon des Turcs.

## 3. Le Gouvernement de Mosul.

Il est à l'occident du précédent, le long du Tigre. On y compte six Sangiacats, qui prennent leurs noms des endroits qui fuivent. Mosul, la résidence du Bacha & du Patriarche des Nestoriens, a des murailles en partie ruinées; mais il y a de bonnes maisons. On y trouve des Manufactures de toiles de coton, & de draps de soye & d'or. Vis-à-vis, de l'autre côté du Tigre, c'est-à-dire, à l'orient, étoit aurrefois la fameuse ville de Ninive, capitale de l'Empire des Assyriens. On y remarque aujourd'hui un lieu appellé Tel-Ustaubeh, la montagne de la pénitence : ce qui a rapport à la prédication que le Prophete Jonas fit dans cette ville. Au nord, est Beled ou Eski-Moful, c'est-àdire, l'ancienne Mosul. Helver, encore plus au nord, est enclavée dans le Kurdistan, aussi-bien que Bana, presque visà-vis Mosul. Bagd-Vanlu, près de Senn, au midi, est aussi enclavé dans le même pays. Tekrit est la derniere ville du Gouvernement de Mosul: il y avoit autresois une forteresse qui est ruinée. On voit près de-là une source de naphte!

#### II. L'Irak-Arabi.

Ce Pays, qu'on nommoit autrefois la Chaldée & la Babylonie, contient aujour-d'hui deux Gouvernemens, dont l'un qui est au nord & le plus considérable, est celui de Bagdad; & l'autre, au midi, est celui de Bafrah ou Bassora. On appelle ce pays Irak-Arabi, parce qu'il est en grande partie habité par des Tribus venues de l'Arabie, qui en est voisine, à l'occident & au midi; mais l'Irak-Ajami, qui est à l'orient, prend son surnom des Persans, qui la possedent, & que les Arabes appellent Ajam ou Agem.

## 1. Le Gouvernement de Bagdad.

Il est très-important pour le Grand Seigneur, étant la frontiere de la Perse la plus facile à pénétrer. Aussi le Bacha estal plus en forces, & l'un des plus considérés de l'Empire Turc. Sa capitale est Bugdad, ville considérable sur le Tigre: on l'appelle assez souvent Babylone; mais itane saut pas la confondre, comme ont fait plusieurs Auteurs, avec l'ancienne Babylone, qui étoit plus au midi sur l'Euphrate. Bagdad est bien fortisée, ornée de bâtimens considérables, & a une sorte garrison de Jamissaires. Elle a été bâtie en 765, par Abongiasar, Empereur des

Sarasins, ou le second Khalise Abbasside, & elle sut la résidence de ses successeurs, jusqu'à ce qu'Holagou, petit-sils de Gengiscan, Empereur des Mogols & Tarrates, la prit en 1258. Elle sut ensuite unie à la Perse; & ce n'est qu'en 1638 qu'Amurath IV, Empereur des Turcs, la prit pendant que les Perses étoient occupés à la guerre contre le Grand Mogol. On fait dans cette ville un grand commerce de marchandises des Indes, par le moyen de Bassora, ainsi que de celles de Perse, lorsque les Turcs ne sont point en guerre

avec le Sophi.

Sur le Tigre, à dix heures de chemin au-dessus de Bagdad, est une petite ville nommée Acbara, & entre deux le village de Kathrebul, qui est tout habité de chrétiens, & où il y a beaucoup d'Eglises. Dans le pays au nord, qui s'éloigne assez du Tigre, on trouve les villes de Shereban . Mendali & Holuan : celle-ci est la derniere de l'Irac-Arabi, sur les frontières de la Perse, à cinq journées de Bagdad; les figues & les dates y font excellentes. Samira, sur le Tigre à l'occident, étoit autrefois une ville confidérable; mais ce font aujourd'hui des ruines, avec la qualité de bourg. Il en est de même de Modain, qui est sur le Tigre, au dessous de Bagdad: c'étoit autrefois une très grande, ville, résidence des Rois de Perse connus

fous le nom d'Artaxercides & Cosroèse on croit qu'elle avoit été formée par la réunion des anciennes villes de Seleucie & Cte-siphon. Plus au midi, sur le même Fleuve, sont Naamanieh, qui a donné naissance à plusieurs Poètes illustres parmi les Arabes; & Wasit, ainsi nommée d'un mot qui signifie le milieu, parce qu'elle est entre Bagdad & Basrah, Cusa, &c. Auprès de Wasit, qui est la residence d'un Sangiac, il y a plusieurs Lacs formées par les inondations du Tigre, comme auprès de Basrah.

Sur l'Euphrate sont Anbar, petite ville où Abul-Abbas, premier Khalife Abbas-fide, tint le siège de son Empire: Helleh, près de laquelle sont les ruines de Babil ou de l'ancienne Babylone, dont les environs sont remplis de bois & de forêts. On y voit les restes d'une Tour que les gens du pays appellent la Tour de Nembrod, & que le vulgaire croit être les ruines de la Tour de Babel, quoiqu'il n'y paroisse rien qui ait du rapport à la description que Moyse fait de cette derniere Tour dans la Genèse. Plus bas est Romahié, petite ville où est un Sangiac: elle est toute environée de datiers.

Dans les terres, à l'occident, l'on trouve Mefghid-Ali, ou la Mosquée d'A-li, gendre de Mahomet. Comme il y est enterré, & que son tombeau est visité

avec dévotion par les Mahométans, il s'est formé à l'entour une petite ville, qui en porte le nom. Près de-là est Kusa, qui étoit autresois une ville considérable, qui a été pendant un temps la capitale de l'Empire des Sarasins: elle est aujourd'hui en ruines; on y voit une ancienne Mosquée où Ali sur assassimé. Plus au nord on voit, Mesghid-Hossain ou Kerbela, où est le sépulcre d'Hossain, se-cond fils d'Ali.

## 11. Le Gouvernement de Basrah.

Il contient la partie la plus méridionale de l'Irak-Arabi. Dans le siècle dernier, il étoit possédé en Souveraineté par quelques Princes Arabes, à qui le Grand Seigneur l'a repris. Basrah ou Basfora est une wille sur le Tigre & l'Euphrates, joint ensemble, que l'on nomme alors Shat-ul-Arab, le Fleuve des Arabes. Elle est à quinze lieues de son embouchure dans le Golfe Persique; c'est une espèce de port de mer, les vaisseaux y montant avec le flux; & il s'y fait un grand commerce des marchandises de Perse & des Indes. Elle a été bâtie en 635, par un Général de Khalife Omar, peu de temps après la conquête que les Sarasins avoient faite de ce pays & d'une bonne partie de la Perse. Son terroir est très ferrile, étant arrosé par des canaux tirés de la riviere.

18 Méthode de Géographie.

Mekhan, Mokhtar & Obbalah sont de petites villes voisines. Kornah, vers le nord, au consuent de l'Euphrate & du Tigre, a une bonne sorteresse; car cette ville est voisine de la Perse.

# III. Le Kurdistan Ture, ou le Gouvernement de Skerezour.

Les Kurdes sont un ancien peuple dont l'origine est incertaine, les uns les faisant venir des Arabes, les autres des anciens Chaldéens. Ils occupent le pays à l'orient du Tigre, au nord de Bagdad: il s'en trouve même dans les Provinces voisines, en Arménie & en Algezira, outre ceux qui sont en Perse. Ils sont fiers & courageux; mais la plupart grands voleurs & cruels: les uns habitent les montagnes, & les autres sont errans. Ils de des Cheicks ou petits Princes, qui sont toujours en division les uns à l'égard des autres; & les Turcs entretienment cette division, depuis qu'ils ont dépouillé leurs principaux Princes de leurs Erats, & les ont obligés de se réfugier en Perse, où ils forment une espèce de République dont la capitale est Assented, près d'Hamadan.

Le Bacha de cette Province résidoit cidevant à Sherezour, ou Cheresoul, petite ville bâtie entre deux montagnes, sur le Diala, riviere qui se jette dans le Tigre, un peu au dessous de Bagdad. Mais la résidence de cet Officier est aujourd'hui à Kerkouk, autre petite ville à quinze lieues de la précédente vers l'occident, & où il y a une bonne forteresse sur un lieu élevé. Plusieurs Auteurs ont confondu ces deux villes, comme étant la même & ayant deux noms. A deux lieues de Sherezour est une petite colline, sur laquelle lorsqu'on fait quelques trous, on en voit sortir des slammes, où l'on fait quelquesois cuire de la viande; & lorsqu'on a bouché le trou avec la terre, on ne voit plus de slammes. Dans le voisinage sont des sources de naphte ou de bitume, & de poix.

Au nord, est Erbil, petite ville ancienne, la même qu'Arbela, dans les plaines de laquelle Alexandre gagna contre Darius, la troisième & derniere bataille qui lui acquit le Royaume de Perse. On compte dans le Gouvernement de Sherezour, ou de Kerkuk, car celle-ci passe aujourd'hui pour la capitale, trente deux Sangiacats; mais ils sont presque tous dans des bourgs ou villages, dont nous ne croyons pas devoir faire l'énumération.



#### ARTICLE IV.

### LA TURCOMANIE,

ou l'Arménie Turque.

#### CARTES.

M. SANSON a donné une Carte particuiere de la Turcomanie & de la Georgie; mais on ne peut guère s'en servir aujourd'hui; il faut prendre encore celles de M. D'ANVILLE, dont on vient de faire usage.

LA Turcomanie, au nord de Kurdistan, & au nord-est de la Natolie, est la partie occidentale de l'Arménie, qui est aujour-d'hui partagée entre les Turcs & les Perfans. L'Arménie, considérée dans son entier, étoit autresois un Royaume considérable, qui a eu des Rois sameux, tels que Tigrane, qui sur vaincu par Pompée. Ses successeurs ont été la plupart vassaux des Romains, quoique les Parthes & les Artaxercides aient sait ce qu'ils ont pu pour assujétir ce pays à la Perse: ils le partagerent ensin avec les Romains, à peu près comme il est aujourd'hui partagé entre les Persans & les Turcs. L'Arménie

Persane, qui est à l'orient, se nomme la Province d'Erivan, sa capitale. Quant à l'Arménie Turque, elle est appellée Turcomanie, parce qu'elle est principalement habitée par un peuple nommé les Turcomans, qui sont venus en ce pays, dans le XI<sup>e</sup> siècle, du Turkestan, Province de la grande Tartarie. Ils menent une vie de pâtres, & habitent sous des tentes: ce sont d'ailleurs la plupart de grands voleurs, que les Bachas Turcs sont assez occupés à réprimer, pour la sureté des voyageurs dont ils tirent une rétribution.

La Religion des Turcomans est la Mahométane; mais ils n'en pratiquent guère les devoirs. Ils ont eu au XV<sup>e</sup> siècle deux Dynasties de Princes puissans, qui étoient maîtres de la plus grande partie de la Perse: on appelloit les uns Turcomans du mouton noir, & les autres du mouton blanc, à cause des sigures qui étoient sur

leurs drapeaux.

Il y a encore dans ce pays nombre d'anciens Arméniens, qui sont chrétiens, depuis long-temps séparés de l'Eglise grecque, à cause de leur attachement à l'Eutychianisme. Ils ont fait plusieurs réunions avec l'Eglise Romaine; mais cela n'a eu de suite que pour quelques uns de cette Nation, qui a deux Patriarches. L'un est dans l'Arménie orientale ou Persane, à Eshmiazin; & l'autre dans la Natolie, à

162 Méthode de Géographie. Sis. Les Arméniens s'étant beaucoup appliqués au commerce, se sont très-répandus en Perse & dans les diverses Provinces de la Turquie : ils ont aussi fait des établissemens en Pologne, & il y en a même jusqu'à Amsterdam. Ils sont laborieux, & l'on prétend qu'ils surpassent en habileté dans le négoce, les Hollandois & les Juifs.

C'est dans l'Arménie que l'Euphrate & le Tigre prennent leurs sources : ces Fleuves sont beaucoup plus fameux que navi-gables. Le pays est assez fertile en bled; en fruits & en bétail, mais peu en vin. On en tire beaucoup de soie, & c'est de là encore que vient le bol surnommé d'Arménie.

La Turcomanie, ou Arménie Turque, se divise en trois Gouvernemens, qui sont ceux de Van, d'Erzerum ou Argroum, & celui de Kars; sans compter celui de Trébisonde, que quelques orien-taux joignent à l'Arménie, & dont nous avons parlé dans la Natolie.

#### I. Le Gouvernement de Van.

Ce Gouvernement qui contient la partie méridionale de la Turcomanie, renferme nombre de Kurdes, & c'est pour cela que quelques Géographes, comme M. d'Anville, en mettent une partie dans de Kurdistan; mais il doit se rapporter

en entier à l'Arménie. La ville de Van est très-forte, & a une double muraille: les Turcs l'ont prise sur les Persans, en 1543; & ils y entretiennent 1500 Janissaires en garnison. Elle est située à l'orient d'un grand Lac qui porte communément son nom, mais auquel on donne quelquefois celui d'Argish, qui n'est plus qu'un bourg, au nord de ce Lac, dont l'eau est un peu amere & salée. Dans une Isle de ce Lac est une forteresse, nommée Achtemar. A l'occident est Aklat, qui a été autrefois considérable, & la résidence de quelques Rois d'Arménie; mais elle a été ruinée par les tremblemens de terre & par les guerres: Soliman, Empereur des Turcs, y a fait bâtir une nouvelle forteresse.

Les principaux lieux au nord, font, Mousch, dont les habitans sont tous chrériens; Diadin, ancienne ville; Baïazid, qui a un bon château; Kazegan ou Kian, près duquet est la plaine de Tchalderan, où l'Empereur Sélim remporta en 1514, une grande victoire sur le Sophi Ismaël, qui prétendoit, comme lui, à la Monarchie universelle de l'Asse occidentale.

Au midi du Lac de Van, est Gumaleric ou Dgoumalarek, qui est la résidence du Prince d'Hakiari, de la nation des Kurdes. Koshab est aussi une Principauté de la même nation. A l'occident est la ville de Bidlis qui Betlis, place forte, dont les orien164 Méthode de Géographie.
taux attribuent la fondation à Alexandre:
ils prétendent même que ce Prince l'assiégea ensuite inutilement; mais que se
Gouverneur la lui remit, après l'avoir
défendue, lui prouvant par là qu'il l'avoit
rendue imprenable. Mekes, qui n'en ost
pas éloignée, est une ville assez considétable.

## II. Le Gouvernement d'Arzroum.

Il est au nord du précédent, & il avoifine le Gurgistan ou la Georgie. La ville d'Arzroum ou Erzerum, sa capitale, est près d'une des sources de l'Euphrate; elle est entourée de bonnes murailles, & a plusieurs beaux édifices publics. Le pays est assez froid, mais il abonde en grains: il n'y a ni fruits, ni bois, qu'on y apporte de deux journées; c'est pour cela que la plupart des habitans y brulent de la bouze de vaches. On trouve au nord Baibourdi, Ispira, & Ardanoudji.

#### III. Le Gouvernement de Kars.

La ville de Kars, qui est à l'orient, est assez considérable, mais moins qu'Arzroum, sous la dépendance de laquelle elle est quelquesois, comme l'a trouvé au commencement de ce siècle, M. de Tournesort, savant Botaniste & Médecin, lorsqu'il alla par ordre du Roi pour

chercher des plantes dans l'orient. Elle est bâtie entre deux montagnes, près d'une riviere qui va tomber dans l'Aras, & auquel le nouveau Géographe Turc donne ce nom, parce qu'apparemment il la regarde comme une de ses sources ou branches. Il nous apprend que Kars a été pris par les Turcs sur les Persans en 1580; mais que comme elle étoit ruinée on l'a rebâtie, & ornée de divers édifices; enfin que son Gouverneur ou Bacha a sous lui sept Sangiacs. Mais comme les lieux où ils résident sont peu connus & ne se trouvent pas sur les Cartes, nous nous dispenserons de les nommer. Celui qui paroît le plus considérable, est Erdehan, ville à cinq journées nord-est d'Arzroum, entourée de murailles, avec une petite forteresse. Au reste ce Gouvernement est mis par le Géographe Turc dans la Georgie ou le Gurgistan, apparemment parce que les Georgiens en ont été les maîtres en certains temps: il conyient cependant mieux de le rapporter à l'Arménie, comme l'ont fait MM. Delisse & d'Anville. Ce dernier y renferme même le Gouvernement Turc d'Akalfiké, qui est au voisinage, mais qui appartient réellement à la Géorgie.



## CHAPITRÈ II. LA G.E ORGIE,

OU GURGISTAN.

#### CARTES.

M. DELISLE l'Astronome a publié en 2766, à Paris, chez Lattré, une Carte de la Georgie & de l'Arménie, qui a été dressée à Pétersbourg en 1738, sur les Mémoires & observations des gens du pays, & depuis traduite en françois, par le Secrétaire du Roi de Georgie. Cette Carte renferme d'assez grands détails, & mérite d'être consultée par ceux qui auroient à travailler sur ces pays. Mais n'ayant point été assujétie aux dernieres observations astronomiques, comme on le reconnoît à la position de plufieurs lieux, dont les observations ont invariablement fixé la situation, on ne peut en conseiller l'usage pour l'étude ordinaire. Il faut dont s'en tenir à la Carte des environs de la Mer Caspienne, par Guillaume DELISSE.

LA Georgie, que les Turcs nomment Gurgistan, est bornée au nord par une branche de montagnes nommées autrefois Caucase, & aujourd'hui Elbours, qui
la séparent de la Circasse; au couchant
par la Mer Noire; au midi par l'Arménie,
& au levant par les pays de Daghestan &
de Schirvan qui sont des Provinces appartenantes à la Perse. Dans sa plus grande
étendue du midi au nord, la Georgie
a environ cent lieues communes de France; & elle en a à peu près autant d'occident en orient. Sa latitude est comprise
entre le 40 degré 30 minutes, & 44°
30 minutes. Sa longitude entre le 59° &
le 67° degré.

Le milieu du pays est assez uni; mais le reste est rempli de montagnes. Le terroir est en général assez sertile en bled, en fruits, en bétail & en vin qui est fort bon. On en transporte aussi de la cire, du miel, de la poix, & quelques étosses de soie. Les principales rivieres, sont la Rione & le Kour. La premiere qu'on croit être le Phase des anciens, d'ou les faisans, qui abondent dans le pays, ont pris leur nom, se jette dans la Mer Noire. Le Kour, qui est le Cyrus des anciens, a un cours de près de deux cens lieues, & se jette dans

la Mer Caspienne.

Les peuples de Georgie sont bien faits, mais brutaux, cruels, ivrognes, fourbes, larrons, & adonnés à toutes sortes de vices. Les peres & les meres y vendent 168 Méthode de Géographie.

leurs enfans, & le Grand-Seigneur, dont ils sont pour la plupart tributaires, reçoit leur tribut en cette malheureuse monnoie. Les semmes n'y sont pas moins vicieuses. ni moins méchantes que les hommes. Elles aiment beaucoup à se farder, quoiqu'elles soient d'une beauté extraordinaire. Les plus belles Sultanes qui remplissent le Serrail du Grand-Seigeur, & celui du Roi de Perse, sont originaires de Georgie. Les Georgiens naturels suivent la Religion Grecque, dans laquelle ils sont tous sort ignorans, jusqu'à leurs Prêtres même, qui, pour l'ordinaire, ne savent que lire & écrire.

Les Peuples du pays se nomment euxmêmes Carthueli; & on prétend que ce sont les Grecs qui leur ont donné le nom de Georgiens, à cause qu'ils s'appliquent à

la culture de la terre.

Une chaîne de montagnes qui s'étend du midi au nord, partage la Georgie en Orientale & Occidentale. Cette derniere est soumise au Grand-Seigneur, & lui paye tribut. L'autre est sous la domination des Persans. Ce sut en 1548, que les Turcs s'assujétirent ce pays, au temps de l'expédition que l'Empereur Soliman sit en Pèrse.



ARTICLE

## ARTICLE PREMIER.

# LA GEORGIE OCCIDENTALE .

ou' Georgie Turque.

ON peut partager cette partie de la Georgie en quatre contrées: ce sont, en commençant par le nord, la Mingrélie, l'Imirette, le Guriel, & le Gouvernement Turc d'Akalsiké.

# I. La Mingrélie.

La Mingrélie, qui est sur la Mer Noire, faisoit partie de l'ancienne Colchide, pays célébre par les amours de Jason & de Médée, & par l'abord des Argonautes pour la conquête de la toison d'or. Les monts Elbours, qui sont l'ancien Caucase, en occupent une partie. Cette fameuse montagne, qui étonne les voyageurs par la hauteur de ses rochers, & par ses précipices, est une continuation du Mont Taurus, qui traverse la Natolie & la Turcomanie. Son sommet est presque toujours couvert de neige, de sorte qu'il est désert & inhabité dans l'espace de plus de huit lieues. Le reste de la montagne est cultivé, fertile & abondant en bled, en-Tome VII.

vins, en pâturages, & en miel. Les habitans de ces montagnes font la plupart Chrétiens du rit Georgien. On y trouve aussi plusieurs peuples sauvages, tels que les Alans ou Alains, les Zeques, &c.

La Mingrélie est soumise à un Prince qui prend la qualité de Dadian, mot qui en persan signisse Chef de la Justice. Il est tributaire du Grand-Seigneur, auquel il sournit tous les ans, pour son tribut, six mille brasses de toile de lin saite dans le

pays.

Isgaour ou Iskuriah, que les meilleures Cartes placent dans la partie septentrionale, & sur la Mer Noire, est la capitale du pays. On remarque encore Rucs ou Ruki, sur la riviere d'Egouri, douze ou quinze lieues au-dessus de son embouchure; Anerguié, avec un port sur la Mer Noire. Kodéche étoit en 1730, la résidence du Souverain.

## 2. L'Imirete ou Imeriti.

Ce Pays, qui est dans les terres, est gouverné par un Meppe ou Roi, qui prend le titre de Roi des Rois. Il se dit, ainsi que le Prince de Mingrélie, issudu Roi Prophete David, & de la branche aînée des anciens Rois de Georgie. L'Abassie, la Mingrélie & le Guriel, ont été autresois sous sa domination; mais ces Provinces s'en séparerent au XVI° sécle. Le Roi d'Imirete paye tous les ans au Grand-Seigneur, un tribut de quarrevingt filles ou garçons de dix à vingt ans.

L'Imirete est un pays de bois & de montagnes, comme la Mingrélie; mais il est plus agréable & plus sertile, & on y rencontre de belles plaines & de belles vallées; ce qui fait qu'on y trouve plus sacilement du pain, de la viande & des légumes. Le pays est plus peuplé, & il y a nombre de bourgs & de villages.

La riviere de Rione, qu'on croit être le Phase des anciens, traverse ce pays, d'abord du nord-est au sud-ouest. & ensuite du levant au couchant. Le Roi d'Imirete a sur cette rivière deux bonnes forteresses, l'une nommée Radja, & l'autre Seorgia, qui toutes deux sont de trèsdifficile accès. Il en a une troisième nommée Scander, où il fait sa résidence. Celle de Cotatis ou Kutati, située sur une colline au bord de la Rione, à quinze lieues de son embouchure dans la Mer Noire. est-aujourd'hui au Grand-Seigneur, qui y entrerient une garnison. La ville de Cotacis, capitale du pays; est située de l'autre côté de la riviere, au bas d'une colline, & he confifte qu'en deux cens maifons.

3. Le Guriel on Guria.

Ce Pays est près de la Mer Noire, encre le Gouvernement de Trébisonde & la H ij 172 Methode de Géographie.

Mingrélie, au sud-ouest de l'Imirete. Il appartient à un Prince tributaire du Grand-Seigneur, auquel il fournit tous les ans quarante-six enfans, garçons ou filles. Sa résidence est à Uslurgeti ou Osourgeti, qui est le lieu le plus considérable.

# 4. Le Gouvernement Turc d'Akalsiké.

Il est à l'orient du Guriel, au midi de l'Imirete, & au nord de l'Arménie, à laquelle M. d'Anville l'a joint, apparemment pour faire un tout des possessions turques de ce côté. Akalsiké ou Akhaskah, comme les Turcs l'appellent, n'est proprement qu'une forteresse jointe à un bourg. Il y a un Bacha qui a le Gouvernement du pays aux environs, que les Turcs se sont assujéti à la fin du seiziéme siécle. Il étoit alors gouverné par un Prince Georgien qui se soumit aux Turcs & se fit Mahometan, en 1580. Mais les Persans s'étant ensuite emparé de ce pays, les Turcs le reprirent vers 1630, & y établirent un Bacha, qui est héréditaire. Le bourg d'Akalsiké est composé de quatre cens maisons, presque toutes bâties de bois, & habitées par des Turcs, des Arméniens qui y ont deux Eglises, des Georgiens, des Grecs & des Juifs : ces derniers y ont une Synagogue.

1 2

## ARTICLE II.

# LA GEORGIE ORIENTALE,

#### OU GEORGIE PERSANE.

LA Georgie orientale, soumise aux Persans, depuis le XVI siècle, est partagée en deux Principautés, le Cardhuel & le Kaker. Le Roi de Perse les fait gouverner par des Vicerois héréditaires, de la race des anciens Rois de Georgie, qu'il oblige, lorsqu'il les nomme, de faire profession extérieure du Mahométisme, quoiqu'ils soient de famille chrétienne.

#### 1. Le Cardhuel ou Carthuel.

Cette Principauté, qui renferme la Georgie moyenne & la basse, est bornée au nord par le Mont Caucase, qui la sépare de la Circasse; au levant par le Kaket; au midi par la Province d'Erivan, & au couchant par le Guriel & l'Imirete, dont elle est séparée par une chaîne de montagnes. Le pays a environ 80 lieues du midi au nord, & cinquante dans sa plus grande largeur, du levant au couchant. Il est arrosé par la riviere de Kour, qui le traverse d'abord du sud-ouest au H iij

174 Méthode de Géographie.
nord-est, jusqu'à Tissis, & ensuite du midi au nord. On y recueille beaucoup.

de foye.

Tiflis, située sur le Kour, en est la capitale. C'est la ville la plus considérable de toute la Georgie. Elle est entourée de murailles, & défendue par une bonne citadelle, habitée par les seuls Persans naturels, qui y ont deux Mosquées. On compte à Tissis vingt mille habitans, la plupart Chrétiens, Georgiens ou Arméniens. Il y a aussi des Mahomérans & des Juiss. Les Georgiens y ont six Eglises, dont la principale est la cathédrale de Sive, bâtiment fort ancien, construit de pierres de taille, & composé de quatre nefs, au milieu desquelles est un dôme. L'Evêque Georgien a son palais tout auprès; & le Catholique ou Patriarche des Georgiens a le sien auprès d'une autre Eglise. Les Arméniens, de leur côté, ont huit Eglises dans la ville. La principale est auprès d'un Monastere, où réside l'Evêque Arménien de Tislis. Toutes les Eglises chrétiennes ont des cloches. Les Mahométans n'ont point de Mosquées dans la ville. On y compte cinq cens Arméniens Catholiques, & les Capucins Italiens y ont un Hospice.

Le Prince ou Viceroi de Cardhuel, & celui de Caket, ont chacun un beau palais à Tiflis. La ville a de beaux Bazars

& de beaux Caravanserais. Ses environs ont d'assez belles maisons, avec des jardins, où les grains viennent sort bien; mais les fruits n'y réussissent pas également. On en remarque une entr'autres, qui appartient au Prince de Cardhuel. On y trouve aussi plusieurs sources d'eaux tempérées, qui sont sort estimées, & dont quelques-unes sont accompagnées de bâtimens.

Le principal commetce de Tissis consiste en sourures, en soyes, & en une racine qu'on appelle *Boia*, qui sert pour la teinture des toiles.

A dix-huit lieues au-dessus de Tissis, & aussi sur le Kour, est la ville de Gori, située au bas d'une éminence, sur laquelle est une forteresse que les Persans ont construite vers l'an 1630: ils y ont une garnison. La ville est petite; mais les habitans, qui sont tous Marchands, vivent avec aisance. Suram, à dix lieues de Gori, est une autre petite ville, accompagnée aussi d'une citadelle, dans laquelle le Roi de Perse entretient une garnison.

## 2. Le Caket ou Kaket.

Cette Principauté, qui renferme une partie de l'Ibérie des Anciens, occupe la partie orientale de la Georgie. Son étendue est d'environ soixante lieues du sud au nord, & de trente du levant au cou-

H iv

chant. La riviere de Iori, qui après avoit reçu celle de Canat, se jette dans le Kour, traverse le Caket dans toute sa longueur. La plupart des habitans demeurent sous des tentes, & vivent à la tartare. Le pays est peu cultivé; mais on y trouve beaucoup de muriers, aussi la soie est la principale richesse des habitans. Bactriani, château situé dans la partie septentrionale du Caket, est la seule place qu'on connoisse dans ce pays.

# CHAPITRE III. LA RUSSIE ASIATIQUE.

# CARTES.

Si on ne peut se procurer l'Atlas Russien, dont nous avons donné la Notice dans le Catalogue des Cartes, Tom. I, pag. 421, il faut consulter la Carte générale de l'Empire des Russes, dressée par M. ROBERT. On peut y joindre celle que M. HASIUS a intitulée Imperii Russici & Tatariæ Tabula, & qu'il a accompagnée d'une Table synoptique.

NOus avons décrit au troisiéme volume de cet ouvrage, la partie de l'Europe

La Russie Astatique.

177
qui est sous la domination de l'Empire de Russie: il nous reste, pour achever ce qui concerne cet Empire, à décrire la partie de l'Asie qui est soumise à ses loix, & qu'on nomme Russie Astatique. Elle est beaucoup plus étendue que la premiere; mais moins fertile, moins habitée, presque déserte même en beaucoup d'endroits. On la partage en quatre Gouvernemens; ce sont ceux d'Astrakan, d'Orenbourg, de Kasan & de Tolosk ou de Sibérie. Les trois premiers sont situés du su au nord, en remontant de la Mer Caspienne. Celui de Sibérie occupe tout le

## ARTICLE I.

mord de l'Asie.

# GOUVERNEMENT D'ASTRAKAN.

C E Gouvernement est borné au nord par la Province de Casan, au levant par la riviere de Jaïck, qui le sépare du Pays des Calmoucks, au midi par la Mer Caspienne, & au couchant par le Don, qui le sépare de la Russie d'Europe, & ensuite de la Circassie. Les Huns, les Avares, & d'autres Barbares, qui ravagerent l'Europe au IV<sup>e</sup> & au VI<sup>e</sup> siècle, sortoient

de ce pays. Il a été la principale Province du grand Empire connu des Historiens Arabes sous le nom de Capchac ou Kipschach, fondé par un des fils de Gengiskan. Tamerlan en fit la conquête à la findu XIVe siécle; & l'on y voit encore les ruines de plusieurs villes qu'il subjugua, & qu'il détruisit. Le Czar Jean Bazilowitz s'en empara en 1554, sur les Tartares

Nogais, qui y demeurent encore.

Le Volga, qui traverse ce pays dans sa partie occidentale, du nord au midi, quelques autres rivieres qui arrosent le pays, & la Mer Caspienne, y fournissent du poisson en abondance, sur-tout beaucoup d'esturgeons. Le terrein seroit fertile, s'il pleuvoit plus souvent dans le pays. Le Volga, en se débordant comme le Nil, fertilise ses bords dans la distance de dix à douze milles, qui produisent beaucoup de fourage. Les fruits de ce pays sont admirables, sur tout une espece de gros melons que les Tarrares appellent Karpus, & que les Persans nomment Hinduanes, parce que la premiere graine est venne des Indes. C'est un excellent fruit. Il a l'écorce d'un beau verd, la chair d'un nacarat pâle, & la graine noi-re. Il y a de fort belles vignes, dont les premiers plants furent apportés par des Marchands de Perse, en 1610. Pierre le

Grand les a beaucoup augmentées, par différens plants tirés des environs du Rhin & de la Moselle.

La ville d'Astrakan, qui donne son nom à tout le Gouvernement, est située dans l'isle de Dolgoi, formée par le Volga, douze ou treize lieues au dessus de son embouchure dans la Mer Caspienne. Elle est le siége d'un Archevêque Russe, qui y fut établi en 15,4, par le Czar Jean Bafilowitz, lorsqu'il s'en fut rendu maître. De loin, la ville d'Astracan paroît fort belle, à cause d'un grand nombre de tours & de clochers qui en rendent l'aspect agréable; mais le dedans ne répond pas à cette apparence; car les maisons ne sont que de bois, & assez mal-bâties. Au reste la place est fortifiée d'une double enceinte de murailles flanquées de tours, pourvue d'une bonne artillerie, & d'une forte garnison. Comme elle est située sur les frontieres de l'Asie & de l'Europe, les Arméniens, les Indiens, les Persans, les Tartares Mahométans, les Calmoucks, les Georgiens & les Russes s'y rendent, & y font un commerce considérable.

Le climar y est si chaud, qu'aux mois de septembre & d'octobre, les chaleurs sont aussi grandes qu'en France au plus fort de l'été; mais le vent du sud rafraschit un peu l'air. L'hiver ne dure guère que deux mois; mais il est extrêmement rude,

H vj

180 Méthode de Géographie.

& le froid si violent que la riviere gele

& porte des traîneaux.

L'Isle de Dolgoi, Dolgoi-Ostrosf, c'estaddire l'Isle longue, a des marais qui produisent du sel en si grande abondance, qu'on en emporte tant que l'on veut, en payant seulement six deniers de droits pour chaque poude. Le poude est en Russie, un poids de quarante livres du pays, & qui revient à environ trente deux livres de notre poids de marc. Ce sel se some de lui-même à l'ardeur du soleil, qui le crystalise de l'épaisseur d'un doigt & le fait surnager. Il est très-bon, & les Russes en sont un grand trassic.

Une branche des Calmoucks, nommée Torgauts, ou Tartares d'Ajuka, s'est établie, au commencement de ce siècle, dans les Landes d'Astrakan entre le Jaick & le Volga, comme nous le dirons dans la

.fuite.

Czaritzin est une autre ville considérable située sur la droite du Volga, à soixante milles au sud du retranchement que le Czar Pierre I a fait creuser depuis ce sleuve jusqu'au Don, contre les courses des Cosaques & des Tartares. Ce retranchement est désendu par les soits de Metscholnaja, de Gratschi, d'Osokor & de Donskaja. Les autres endroits sortistés du Gouvernement d'Astrakan, sont, Krasnoyar, & Tschernoyar sur le Volga;

181

Gurjew, dans une petite Isle que forme le Jaick-à son embouchure dans la Mer Caspienne; Jaitzkoi-Gorodoc, sur la Mer Caspienne, à l'embouchure du Jaick. La pêche y est très-abondante; & on y fait une très-grande quantité de Caviar, qui est un composé d'œus de poisson consiss. Vers la côte occidentale de la Mer Caspienne, sont encore quelques forts, dont le plus considérable est Kisljarskaia, sur la riviere nommée Terek.

Pierre le Grand & ensuite l'Impératrice -Anne, avoient étendu leurs conquêtes -fort avant au midi, le long de la Mer Caspienne; & par la paix conclue à Rats-cha, en 1732, les Persans avoient cédé pour toujours à la Russie les Provinces de Dagestan & de Schirwan. Mais les troupes Russes ne pouvant s'habituer à l'ait du climat, & les revenus de ces provinces ne suffisant point à l'entretien des troupes nécessaires pour les garder, les Russes ont abandonné ces nouvelles conquêres, en se réservant le commerce libre dans les Etats de la Perse. Ainsi la rivieré de Terek, peut aujourd'hui être considérée comme la borne qui sépare les Etats de l'Empire de Russie, de ceux de l'Empire de Perse.



## ARTICLE II.

#### GOUVERNEMENT D'ORENBOURG.

LE Gouvernement d'Orenbourg, qui n'a été formé qu'en 1738, renferme les Provinces habitées par les Tartares d'Ufa ou Ufimski. Il prend son nom de la ville d'Orenbourg, que l'Impératrice Anne fit bâtir & fortifier, dans l'endroit où la riviere d'Or tombe dans le Jaick. Cet établissement se sit en 1738. Mais la situation s'en trouvant incommode, on le détruisit en 1740, & on le transporta plus bas; mais toujours sur le même Fleuve. Cette ville est devenue le refuge des Persans & de leurs fortunes, depuis leurs guerres civiles, & s'est accrue de leurs calamités. Les Indiens, les peuples de la grande Bucharie, (partie de la Tartarie) y viennent trafiquer. Orenbourg est ainsi devenu un des entrepôts de l'Asie. Les autres villes sont, Ufa, ville fortifiée sur la riviere de même nom, dont les environs sont habités par les Tartares Bafkirs & Ufimski; Samarsk, sur le Samara, & Kungus, près de laquelle on voit une caverne, qui attire la curiosité des étrangers. Cette caverne est fort spacieuse. On dit que grand nombre de Russes y demeurerent long-temps cachés, pour échaper à une irruption de Cosaques, & que pour en conserver le souvenir, ils y éleverent une croix de bois, qui s'y voit encore. Le pays d'Orenbourg est hérissé des branches du Mont Caucase. Des sorteresses élevées de distance en distance, défendent les passages des montagnes & des rivieres qui en descendent. Elles portent presque toutes le nom des rivieres sur lesquelles elles sont situées.

## ARTICLE III.

## GOUVERNEMENT DE CASAN.

E Gouvernement est d'une très grande étendue, & renserme ce qu'on appelloit ci-devant la grande Permie. Sa partie méridionale formoit un Royaume qu'on appelloit le Royaume de Casan, qui obéissoit à un Kan des Tartares d'Usa ou Usimski, sur lesquels les Russes l'ont conquis en 1552. Plus anciennement il étoit rensermé dans l'Empire de Capchac, sondé par un des fils de Gengis-Kan.

Les Russes partagent ce Gouvernement en dix-huit Viezds, ou Provinces par-

ticulieres.

184 Méthode de Géographie.

1. La Province de Casan, prend son nom de sa principale ville, la capitale de tout ce Gouvernement. Il est fertile en fruits, en légumes, & en bleds qu'on transporte jusqu'à Pétersbourg. On en tire aussi des pelleteries & des bois de conftruction. La ville de Casan est située · sur la riviere de Casanka, qui un mille rau-dessous se jette dans le Volga. C'est une grande ville, riche & bien peuplée: mais sujete aux incendies, parce que les maisons ne sont bâties que de bois. Elle en a éprouvé un très considérable en 1752, 🐍 un autre en 1764 ou 1765. Il y a beaucoup d'Eglises, & une forte citadelle, dont l'entrée est absolument défendue aux Tartares, & sous peine de la vie. Les habitans de Casan sont riches; ils sont un grand commerce avec les Turcs du côté de Ta Mer Noire. Laischeu est une petite ville sur la Kama. Les bateaux de sel qui vien--nent de Solkamskoi, s'y rendent tous les ans, & y prennent des mariniers qui les menent au Volga, vers Niznei Novogrod. Environ à soixante-dix milles de Casan près de la Kama, se voient les ruines de l'ancienne ville de Bulgar, capitale de l'ancienne Bulgarie, d'où l'on croit que sont venus les Bulgares, qui, vers la fin du VIIe siècle, s'établirent sur les côtes de la Mer Noire, dans le pays qui encore aujourd'hui porte leur nom. Le Czar

2. La Province de Simbirsk a pour capitale Simbirsk, assez grande ville, sur le Volga: sa situation entre Casan & Astracan la rend assez considérable. On remarque encore dans ce district, Biéloyer, & Saratow, sur le Volga; Petrowsk, sur la Medwediza; Sursk, sur la Sura.

3. La Province de Pensa habitée, par des Morduas ou Mordwins, peuple idolâtre, a pour capitale Pensa, sur la Sura. On y trouve encore Ramsaik, Mokschaisk, Temar & Saransk.

Les autres Provinces, qui, comme les précédentes, prennent toutes le nom de leur capitale, sont :

4. Alatyr.

5. Swiask.

6. Zywilsk.

7. Tschebaksar, assez grande ville sur le Volga.

8. Kusmodemiansk, petite ville sur le Volga. On y remarque encore Wasiligorod, autre petite ville sur une montagne.

186 Méthode de Géographie.

9. Kokschaisk, perite ville sur la riviere de Kokschaga.

10. Carewo-Kokschaisk, sur la même

riviere.

11. Santfthursk.

12. Jarensk.

13. Ursum, sur une riviere de même

nom, qui se jette dans la Viatka.

- 14. Le Province de Glinow, répond à la Province nommée autrefois Viatka, dont les habitans étoient connus sous le nom de Votiakes: sa capitale est Glinow ou Chlinof, Evêché sur la riviere de Viatka. On y fait un grand commerce de miel, de cire & de beurre. On y remarque encore Orlow ou Orel, & Scheitakow, aussi sur la Viatka.
- 15. La Province de Kaigorod, dont les habitans vivent du produit de leurs terres, & principalement de la pêche, qui est très-abondante chez eux. Sa capitale de même nom, est une petite ville sur la Kama.
- 16. La Province de Tscherdyn renferme une partie de l'ancienne Permie. Sa capitale est Tscherdyn, ville Episcopale, sur la Koiwa. Il y a une école allemande.
- 17. La Province de Solkamsk renferme une autre partie de l'ancienne Permie. Sa capitale est Solkamskoi, ville considézable sur l'Ussolka. On y compte six cens

maisons de bois, & plusieurs Eglises & Monasteres bâtis en pierres. Cette ville est célebre en Russie pour ses salines, qui sont très-abondantes, & dont le sel y est estimé le meilleur de toute la Permie. Ces salines sont au nombre de quarante huit : elles appartiennent à différens particuliers, & par cette raison ne sont pas également mises en valeur. Sur le bord de la riviere de Pyschkorica, laquelle tombe dans la Kama, est Pyschkorica, où on travaille beaucoup de cuivre. Ce cuivre y est apporté des montagnes des environs, où il est très abondant. Le monastere qui est auprès est propriétaire de vingt-six salines, aux environs du village de Dijaduchina. Il en possede quatre autres, sept verstes plus bas.

18. La Baronie de Stroganow, est un grand pays fort peuplé, où on compte plusieurs petites villes & villages. Les Barons sont propriétaires d'un grand nombre de salines. Ils en ont vingt deux au village de Jenwa, & quarante aux environs de celui qu'on appelle Nowo-Usfolie.



## ARTICLE IV.

## GOUVERNEMENT DE TOBOLSK .

## OU DE SIBÉRIE.

LE Gouvernement de Sibétie est le plusétendu de tous ceux qui composent l'Eunpire Russien. Il comprend tout le nord de l'Asse. A l'occident il tient aux Provinces de cet Empire. Il n'a d'autres bornes au nord, que la Mer Glaciale; à l'orient que l'Océan oriental, & au midi, que la Tartarie.

Le nom de Sibérie, qu'on donne à toute cette grande contrée, semble venir d'une ancienne ville de Sibir, bâtie sur la droite de l'Irtisch, à dix-huit werstes de l'endroit où est aujourd'hui Tobolsk, & qui a été la résidence des Rois Tartares de Sibérie. Une petite riviere de ces cantons, aqui se jette dans l'Irtisch, se nomme encore aujourd'hui Sibirka. On y trouve même quelques restes d'une enceinte sortisée; mais rien de plus.

L'air est extrêmement froid en Sibérie. On s'est même assuré, par des expériences bien constatées, que le froid y est plus âpre qu'en aucun pays du monde. Les rivieres y sont couvertes de glace la

plus grande partie de l'année. Quelque fois la neige commence à tomber dès le mois de Septembre, & fort souvent on en voit encore au mois de Mai. Si les grains ne se trouvent pas murs au mois d'Août, il n'y a plus à espérer de récolte, & il arrive souvent, dans la Province de Jéniseisk, que les moissons se trouvent couvertes de neige, avant qu'on ait pupenser à en faire la récolte. La terre ne dégele jamais plus bas que quatre pieds, & dans pluseurs endroits, elle reste gelée an-dessous d'un pied. Mais les habitans ont différens moyens de se garantir du froid. Indépendamment du bois & des pelleteries dont le pays est abondamment pourvu, ceux de la Province de Jacutzk emploient les glaçons même pour se défendre de la rigueur du climat. Ils taillent de grands morceaux de glace, de la grandeur des fenêtres de leurs maisons, & les y placent en dehors: l'eau dont ils les arrosent ensuite, se géle promptement, & les attache fortement à la muraille. Par ce moyen ils se trouvent à couvert du grand froid, sans être privés de la lumie, re. Ceux qui ont des chassis de verre, les, placent en dedans, laissant un intervalle. entre le glaçon, qui au moyen de cela, n'est point endommagé par la chaleur de la chambre; mais les gens du commun; négligent cette attention. Depuis le com-

Méthode de Géographie. mencement d'Octobre jusqu'à la fin de Décembre, on apperçoit, dans les pays fitués vers l'embouchure du Jenisea, boaucoup d'Aurores boréales, qui sont quelquesois sort affrayantes; & M. Gmelin, savant Médecin qui a voyagé dans ce pays par ordre de la Cour de Russie, pense que les Aurores boréales viennent toutes de ces contrées. Autant l'hiver est rigoureux, autant l'été est agréable. Il est même si chaud en quelques endroits, que les Tungouses de la Province de Jakutzk vont la plupart du tems tout nuds. Il n'y a prefque point de nuit; & vers la Mer Glaciale, le foleil reste long-temps sur l'horison, sans se coucher. Les productions de la terre prennent alors des accroissemens sensibles. A mesure qu'on approche de cette mer, le bruit du tonnerre se fait moins entendre; de sorte qu'il est extrêmement foible sur la met; mais l'éclair l'apperçoit très bien. Au contraire, il y à beaucoup d'orages, dans les contrées méridionales de la Sibérie.

Toute la partie septentionale ne prodent ni arbres ni grains, de sorte qu'audelà du 60 degré de latitude, le pays est absolument inculte. On ne peut en excepter, que la Province de Jakutzk, où l'orge murit dans quelques années plus savorables. Les habitans ne vivent que de chasse & de pêche. Les Russes qui y ont des établissemens, reçoivent des grains des parties plus méridionales. Ces dernieres sont d'une ferrilité singuliere, principalement celles qui sont aux environs du Lac Baikal, & à l'orient vers la riviere Argun. Mais la négligence des habitans, qui la plupart ne connoissent point l'agriculture, rend cet avantage inutile. On n'y trouve donc que des pâturages, qui nourissent beaucoup de chevaux, de bêtes à cornes, &c. dont les Tartares sont presque toute leur nouriture. Mais on y rencontre aussi quelques déserts qui ne produisent rien.

Les Asperges, en différens endroits de la Sibérie, croissent d'une grandeur considérable, & tout en est bon à manger. Le défaut d'autres productions bonnes à manger, est réparé par l'abondance des animaux, & sur tout des poissons, dont la chair est très-délicate. Vers la Mer, Glaciale & en quelques autres endroits, la terre ne produit que des bruyeres. Le bois qu'on y trouve est apporté par les rivieres, ou rejetté par la mer; mais dans tout le reste de la Sibérie, il y a des grandes forêts, garnies d'arbres de toute espece. Le Cedre de Sibérie est une espece de Pin, qui croît fort haut; & dont les. amandes sont très bonnes à manger. On en fait grand usage. On en tire même une fort bonne huile, dont les Russes se servent, au lieu de beurce, dans le temps du Carême.

192 Méthode de Géographie.

Les forêts sont remplies d'une infinité d'oiseaux & d'animaux, dont plusieurs sont particuliers à la Sibérie. Ceux dont les peaux sont les plus recherchées, sont les renards noirs, les martes zibelines, les gloutons, les hermines, les écureuils, les castors. Lorsque les peaux de renards sont d'un beau noir, on les estime plus que celles des martes zibelines. On rencontre des renards blancs & des gris, vers la Mer Glaciale. Les plus belles martes zibelines viennent des Provinces de Nertschinsk & de Jakutzk: on les prend principalement dans les montagnes de Stanow-Chrebet.

Les habitans se mettent dix ou douze ensemble pour cette chasse, & conviennent d'obeir en tout à celui d'entreeux qu'ils ont choiss pour leur commander. Ce qu'ils prennent de martes se partage également. Ils ne manquent jamais,
avant de partir, de faire vœu de donner
à la divinité une certaine quantité de
ce qu'ils auront pris. Les Tartares sont
très-adroits à prendre les martes, & ils
y emploient toute sorte de moyens, jusque-là, que si l'animal excédé, ne pouvant plus se défendre, monte sur un arbré, ils y mettent le feu. Le marte sorcé
de descendre, se prend dans un rets tendu
aux environs, & on le tue. Aussi s'appercoit-on que l'espece en diminue considérablement.

blement : ce qui porte un grand préjudice aux revenus de la couronne, fur-tout depuis que l'avidité des Russes en a détruit une grande quantité. Dans les commencemens les Nations tributaires ne payoient leur tribut qu'en seules peaux de martes. Aujourd'hui, on reçoit des peaux d'écureuils, d'ours, de bufles, de loutres, &c. On reçoit même de l'argent au lieu de peaux: & cela so pratique non-seulement dans les environs de la Léna; mais encore dans les Provinces d'Ilinsk, d'Irkutzk, de Selinginsk & de Nertschinsk. Autrefois les Tartares payoient leur tribut en peaux de martes, qu'ils livroient telles qu'ils les avoient prises. De sorte que des peaux d'une très-grande valeur se trouvoient mêlées avec d'autres fort communes. Si quelqu'un leur proposoit à acheter une marmite de fer, ils l'emplissoient de peaux de martes, qu'ils donnoient bonne-ment pour payer la marmite. Mais aujourd'hui ils en connoissent si bien la valeur, qu'ils les vendent le plus qu'ils peuvent, en contrebande, à des Marchands qui leur en donnent un prix raisonnable, & ils payent au trésor impérial un rouble pour chaque peau qu'ils auroient dû fournir. Ils disent pour excuse que le marte est plus rare que dans les anciens temps; & cela est vrai, l'espece en étant considé194 Méthode de Géographie.

rablement diminuée, comme nous l'a-

vons remarqué plus haut.

Les écureuils de Sibérie fournissent les peaux qu'on appelle Petit gris. Il y en a de différentes especes. On en trouve de très-noirs, mais fort petits, dans les montagnes de Stannow-Chrebet. Ceux de Berezow sont plus grands, mais de couleur cendrée. On recherche en Sibérie ceux qui ont une couleur argentée, & on les prise beaucoup plus que les noirs. Les écureuils qu'on appelle volans, n'ont de commun avec les autres, que leur légereté à courir sur les arbres. Ils ressemblent plutôt aux rats de la grande espece. Ce qui les distingue, est une peau assez forte qui tient leurs pattes de devant à celles de derriere: cette peau a un doigt de largeur, & l'animal peut l'étendre ou la resserrer. Elle lui sert étendue à sauser d'un arbre à l'autre, lorsque l'espace qui les sépare n'est pas considérable. Leur queue n'est pas si longue ni si fournie que celle des écureuils ordinaires, & elle est plutôt fauve que noire.

Les castors sont des animaux très-industrieux & très-paisibles. L'espece en est considérablement diminuée. Les environs du Jenisea, & ceux de l'Obi, sont les endroits où on en trouve le plus aujourd'hui. Les castors du Kamtschatka, sont remarquables, pour leur grosseur.

La Sibérie a grand nombre de mines de fer & de cuivre; nous ferons mention des principales. Elle en a même plusieurs d'argent, dans quelques-unes desquelles l'or se trouve en assez grande quantité. Ele en a aussi de pierres précieuses. Les topases de Sibérie sont si belles, qu'il faut être grand connoisseur pour les distinguer des orientales. On trouve de petits agathes aux environs d'Argun : ils font répandus dans des campagnes sablonneuses, & sur le bord desrivieres & des lacs. Nous parlerons du jaspe verd qu'on y trouve aussi; mais c'est le Désert de Kobi (en Tartarie) qui fournit la plus grande partie de ce qui s'en voit en Russie.

La Sibérie a aussi un très-grand nombre de carrieres d'une pierre transparente, qu'on sépare en lames, & dont on se sert au lieu de verre. Il y en a de dissérentes teintes. On estime beaucoup celles qui ont la clarté de l'eau; mais on ne fait aucun cas de celles qui sont vertes. Dans toute la Sibérie on en garnit les senêtres, & on en fait les lanternes: il n'y a point de verre aussi transparent. On l'emploie même dans toute la Russie, excepté dans les grandes villes. Ensir on ne se sert des vaisseaux, parce que cette pierre

Digitized by Google

196 Méthode de Géographie. est bien moins fragile que le verre, & ne foussire aucun dommage de la secousse qu'occasionne la décharge des grosses pieces d'artillerie.

#### Lacs.

Le Lac Baikal & l'Altin, font les Lacs les plus considérables de la Sibérie. Il y en a une infinité d'autres, les uns d'eau douce, les autres d'eau salée. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ceux d'eau douce deviennent quelquefois salés; & que ceux d'eau salée perdent entiérement leur salure. Si quelques uns se dessechent, il s'en forme d'autres dans des lieux où on n'en avoit jamais vus. Le Jamuscha, dans la Province de Tobolsk, est le plus confidérable entre les Lacs d'eau salée. Son sel, qui est très-blanc, se crystallise en cubes. On trouve encore dans la Sibérie des sources d'eau salées, & même des montagnes de sel.

Le Lac Baikal, que les Nations qui habitent sur ses bords appellent la Mer Sainte, s'étend du nord au midi près de cinq mille werstes. Il n'en a que vingt à trente en largeur, d'orient en occident; en quelques endroits même il n'en a que quinze. De tous côtés il est environné de hautes montagnes. Il commence à se geler, à la fin de Décembre, & ne dégele que vers le commencement de Mai. Il

est rare qu'aucun bâtiment périsse sur ce Lac, depuis Mai jusqu'en Septembre. Mais en ce dernier mois, il s'éleve des vents surieux qui y causent bien s naufrages, dont les habitans croient se garantir en lui donnant le nom de Mer. Aux environs de la riviere Bargusin, le Lac rejette en grande abondance une sorte de bitume appellée malthe, qui se brule dans les lampes. L'eau en est très-douce, & limpide. On y pêche beaucoup d'estur-

geons & d'autres poissons.

L'Altin a environ dix-huit milles de longueur, sur douze de largeur. Les Russes l'appellent Teleskoi-Osero, à cause des Teleses, nation Tartare qui habite sur ses bords. Les Tartares le nomment Altin-Kul, & les Calmouks Altin-nor. La partie septentrionale de ce Lac se gele quelquesois de saçon qu'on peut marcher dessus. Mais la partie méridionale n'est point sujete à cet inconvénient. Son eau est stagnante, ainsi que celle des rivieres qui s'y déchargent, lesquelles n'ont de pente considérable, que lorsqu'elles sont grossies par les neiges des montagnes que le soleil a fait fondre.

#### Rivieres.

Les principales Rivieres qui arrosent la Sibérie, sont, l'Obi, le Jénisea, la Léna, qui coulent du sud au nord, & se jettent I iij 198 Méthode de Géographie.

dans la Mer Glaciale; & l'Amur, qui a fon cours vers l'orient, & tombe dans l'Océan oriental.

L'Ob fort du lac Altin, fous le nom de Bi, & prend, lorsqu'il a reçu la riviere de Catuna, le nom d'Obi, c'est-àdire, grand Fleuve. Les Tartares & les Calmouks l'appellent Umar. Il mérite le nom de grand, par la largeur de son lit, qui est toujours considérable, de sorte qu'il est navigable jusqu'au lac où il prend son origine. Son cours est fort tranquille. Il est par-tout très poissoneux. Vers la ville de Beresow, il forme plusieurs isles. Après un cours très confidérable, il se jette sous le 67° dégré de latitude, & le 86° de longitude, dans un golfe de la Mer Glaciale, qui s'avance dans les terres, plus de quatre-vingt milles, & ne finit qu'au 71e dégré de latitude, & au 90° de longitude.

L'Obi reçoit une infinité de rivieres à droite & à gauche. Les plus confidérables sont, le Tom, qui est navigable jusqu'à la ville de Kutsnezk Il prend sa source près celles de l'Abacan, à 53 dégrés de latitude, reçoit à Kutsnek le Condoma, & se jette au 58° de longitude, dans l'Obi, qui depuis cette jonction est d'une largueur plus considérable.

L'Irtisch vient du pays des Calmouks, où il traverse le Lac Saissan, & après avoir parcouru un très grand pays, il se joint à l'Obi, au sixième dégré de latitude. Il a un très-grand nombre d'Isles, peu élevées, qu'on n'apperçoit que lossque les eaux sont basses. Il arrive quelque fois que quelques-unes de ces isles disparoissent, & qu'il s'en forme d'autres

autre part.

Le Jénisea ne le cede guère à l'Obi. Les Tarrares & les Mogols le nomment Keen; les Ostiakes l'appellent Guck ou Che-ses, c'est-à-dire, le grand Fleuve. Il se forme de deux petites rivieres, l'Uluken & le Bri-kem, qui se joignent au 51e dégré 30 minutes de latitude, & au 111e dégré de longitude. Il coule droit au nord, & forme à son embouchure dans la Mer Glaciale un grand golfe, qui renferme plusieurs Isles. Son lit est pierreux. Ses rivages, principalement à la droite, sont fermés par des montagnes & des rochers. Les poissons qu'on y pêche ont un gout très délicat. Son cours est fort rapide; mais il se ralentit à mesure qu'il s'approche de son embouchure, de sorte qu'enfin il est presqu'insensible. Le fleuve est navigable depuis son embouchure jusqu'à Abakan, & même au-dessus. Entre différentes rivieres qu'il reçoit à droi-te & à gauche, on en remarque trois qui portent le nom de Tungusca, & qui s'y joignent ensemble. Celle à qui le nom de ungusca est particulierement affecté,

200 Méthode de Géographie.

ne le prend que lorsqu'elle a reçu celle d'Ilien. Plus haut elle s'appelle l'Angara, & sort du Lac Baikal. Son fond est pierreux; & il a même quelques rochers qui forment des cataractes: cependant la ri-

viere est navigable, même en été.

La Léna est un autre grand fleuve, qui arrose les contrées orientales de la Sibérie. Il prend sa source aux environs du Lac Baikal, & après un très-long cours., ils se partage en cinq branches, qui vont se jetter dans la Mer Glaciale: trois prennent leur cours vers l'occident; les deux autres vont à l'orient. Le cours de la Léna est fort paisible. Son lit est de sable, & on n'y rencontre point de rochers; mais ses bords sont assez garnis de montagnes. Les principales rivieres qui se joignent à la Léna, font la Witim, l'Olecma, l'Aldan & le Wilni. L'Aldan reçoit à droite l'Utschun & la Maja: celle ci reçoit le Judoma. On remonte de la Léna & de l'Aldan dans la Maja & le Judoma, presque jusqu'aux sources de cette dernière. En faifant ensuite un chemin de vingt milles, on arrive à l'Urack, qui coule à l'orient. & tombe dans la Mer de Kamtschatka.

L'Amur se jette dans l'Océan oriental, après un cours d'environ 400 milles. On le nommoit autresois Charan-muran. Les Chinois & les Mantcheous l'appellent aujourd'hui Sagalien. On lui donne encore

les noms de Jamur, d'Onon, de Helong-Kiang & de Schilka. Ce fleuve prend fon origine au Lac Kulon ou Dalai-nor. Il est très-poissoneux & navigable jusqu'au Lac.

# Montagnes.

Les montagnes qui séparent la Sibérie de la Russie, sont d'abord les Kamenoi-Poïas, qui depuis le Détroit de Waigatz, vont du nord au sud; ensuite les Monts Urac, qui commencent dans le pays de Verschoture, descendent au midi jusqu'aux environs d'Orenbourg, tournent à l'occident. Une autre chaîne de montagnes fépare au midi, la Sibérie du pays des Calmouks & de celui des Mongales. Celles qui régnent entre l'Obi & l'Irtis se nomment Monts Altai, & celles qui sont entre le Lac Baikal & le Jénisea, se nomment Saillisk. Toute la partie de Sibérie qui regarde le nord & l'orient, est remplie de montagnes. On y remarque sur-tout une grande chaîne, qui regne entre les rivieres qui vont à la Mer Glaciale, & celles qui vont à la Mer Orientale.

# Peuples qui habitent la Sibérie.

On peut rapporter à trois classes bien distinctes les dissérentes Nations qui habitent la Sibérie. Ce sont les naturels

Ιv

Les naturels, premiers habitans de la Sibérie, sont partagés en plusieurs peu-ples, plus ou moins barbares, qui ont la plupart peu d'idée de religion, ou qui n'ont que quelques pratiques superstitieu-ses, extrêmement grossieres, comme de rendre leurs hommages à une peau de marte ou autre, qu'ils ont suspendue dans un coin de leur cabane. Ils menent prefque tous une vie fort misérable. La plupart payent tribut aux Russes, qui les laissent vivre à leur maniere. Ils sont cependant parvenus à en baptiser & même à en instruire quelques uns. Ces peuples sont, les Wogulitzes, qui habitent la Province de Tobolsk. Les Samojedes, qui habitent les bords de la Mer Glaciale, depuis Archangel, jusqu'aux embouchu-res de la Lén Les Jurakes, qui en sont une branche, occupent les bords de cette mer, entre l'Obi & le Jénisea. Les Osliacks, nation nombreuse répandue dans les Pays de Narimsk, de Jeniseisk, d'Obi, de Surgutsk & d'Irtich. Les Barabinsk occupent les deux côtés de l'Istisch. Les uns payent tribut à l'Empereur de Russie, les autres au Contaisch ou Khan des Calmouks. Les Tungouses ou Tingises, sont une très-grande nation qui habite les Pays de Jeniseisk & d'Irkutzk. Ils se partagent en plusieurs branches, qui

Te distinguent par un surnom. Les Burates, ne different des Tungouses que par le langage. Ils habitoient autrefois les parties méridionales du Lac Baikal; mais sur la fin du dernier siècle, ils se sont établis plus au nord, vers le pays d'Irkutsk. Les Jakutes & les Jukagtes, sont vers les bords de la Mer Glaciale. Les Tschukschi & les Olutorski habitent le nord-est de la. Sibérie. Ce sont des peuples très-féroces, que les Russes n'ont encore pu soumettre. Les Schelates, les Olutorski, les Koreiki, demeurent plus au midi, dans ces contrées; mais on les connoît peu. Les Kamtschadales habitent la presqu'isle de Kamt-Schatka.

Les Tartares étoient autrefois les maîtres de la partie occidentale de la Sibérie. C'est sur que les Russes ont commencé à en faire la conquête; & il en est resté beaucoup dans le pays. Ils sont généralement assez paisibles, payant exactement les tributs; mais au reste ils ont leurs Kans particuliers, & vivent à leur manière. Il y en a d'idolâtres & de mahométans.

Quant aux Russes, qui sont aujourd'hui les maîtres de toutes ces vastes contrées, ils y ont formé une infinité d'établissemens, à mesure qu'ils ont fait des progrès dans le pays. Ils y ont bâti des villes, des forts, établi des Evêchés, des Mo204 Méthode de Géographie.

nasteres. C'est le détail des principaux de ces établissemens, que nous nous proposons de donner dans la Description qui va suivre.

Le peu que nous avons dit des productions particulieres à la Sibérie; des animaux & des oiseaux qu'elle nourrit, n'est qu'une foible esquisse de ce qu'il y auroit à dire sur ce sujet. Les mœurs, les coutumes, la religion ou plutôt les superstitions des différens peuples qui l'habitent, ne seroient pas moins intéressantes à faire connoître. Mais on n'a eu jusqu'à présent rien d'assez précis fur ces matieres; & le peu qu'on en fait nous meneroit beaucoup plus loin que la nature de notre ouvrage ne le permet. On trouvera de quoi se satisfaire sur tous ces différens objets dans la Relation du voyage en Sibérie, fait par M. l'Abbé Chape, de l'Académie des sciences. Cet ouvrage, qui s'imprime actuellement, doit former trois volumes in-4°. accompagnés des planches & cartes géographiques nécessaires. Le Sr. Debure, pere, n'épargne ni soins ni dépenses, pour le rendre digne de la curiosité des savans & des amateurs.

# Division. .

Les Russes divisent la Sibérie en trois grands département, qui sont d'occident en orient, ceux de Tobolsk, de Ieniseisk & d'Irkutsk. Chacun de ces grands départemens se divise en plusieurs districts, que les Russes nomment Viezds ou pays particuliers.

#### I. DÉPARTEMENT DE TOBOLSK.

Ce département a été long-temps sous la domination des Tartares, qui y avoient établi un assez grand nombre de colonies. Sa partie méridionale renserme la Sibérie proprement dite, nommée plus anciennement Pays de Tura. On le divise présentement en neuss Viezds, ou pays particuliers, qui tous prennent le nom de leur capitale.

# 1. Viezd ou pays de Verschoture.

Ce pays confine au Gouvernement de Casan. Verschoture, sa capitale, est la premiere ville de Sibérie, qu'on rencontre en venant de Solkamsk, route ordinaire pour passer de la Russie d'Europe en Sibérie. C'est aussi la premiere ville que les Russes ont bâtie dans cette contrée. La forteresse, qui est en pierres, renserme l'Eglise principale, les Tribunaux de Justice, la maison du Gouverneur, & d'autres édifices. Vis-à-vis est le marché, & un autre bâtiment où les Marchands demeurent ordinairement La ville a environ deux cens cinquante mai-

sons, un monastere d'hommes, un autre de filles, quatre églises & quelques chapelles. C'est à Verschoture, que se fait la visite de tout ce qui vient de Russie pour passer en Sibérie, & de tout ce qui est apporté de Sibérie, pour passer en Russie. La ville est dans une situation agréable; mais son terroir ne peut rien produire, à cause des vents froids. Elle tire sa subsistance des pays voisins, qui sont plus fer-tiles. Les environs de Verschoture ont un grand nombre de mines de cuivre & de fer, qui sont tres-abondantes. On trouve même de l'or dans quelques-unes. Les principales sont à Zialinskoi, sur le Ziala; à Kuschwinskoi, sur le Kuschwa; Wuiskoi; à Nischre Tagilskoi, qui donne le meilleur fer, & qui forme une habitation de plus de six cens maisons; à Neiwiansk, sur la Neiwa, ville considérable, où on compte près de huit cens maisons, sans le fort, dont la plupart des habitans sont des Staroversi, qui forment en Russie une Secte particuliere & que l'on y regarde comme des hérétiques; à Bynkowkoi, aussi sur la Neiwa; à Werchno-Tagilsk & à Schuralinsk, l'un & l'autre sur le Tagil. A l'orient de la riviere de Tagil est le Mont Asbest, où l'on trouve de la pierre d'asbeste ou d'amianthe, en grande abondance, & d'une si bonne qualité,

La Sibérie. 207 que lossequ'il est bien travaillé, le fil en est semblable à la plus belle soie.

# 2. Pays de Catherinenbourg ou d'Ecaterinbourg.

Cette Province est considérable par ses mines de fer & de cuivre : elle fournit aussi beaucoup de belles pelleteries. La capitale, Ecaterinbourg, est une ville bâtie régulierement, sur la riviere d'Iset, qui la traverse. Pierre le Grand commença à la faire construire en 1723. L'Impératrice Catherine, sa veuve, la finit en 1726, & lui donna son nom. Elle est bien fortifiée, défendue par deux compagnies de troupes réglées, & munie d'artillerie, pour contenir les Baskirs de la Province de Casan, qui sont disposés à la révolte. Tous les bâtimens ont été construits aux dépens de l'Empereur, aussi font ils occupes par ses Officiers, & par ceux qui ont l'intendance sur les mines. Les fauxbourgs sont occupés en grande partie, par ceux que la Cour de Russie envoie en exil. Les Commis de la Douane ont beaucoup d'occupation à l'arrivée des marchandises, qui viennent des foires d'Irbitsk; ils en font une visite trèsexacte, & souvent ils les arrêtent. Ecaterinbourg doit être regardée comme le centre de toutes les mines de Sibérie qui appartiennent à la Couronne. Elle est la

208 Méthode de Géographie.

résidence des principaux Officiers qui en ont l'inspection. La riviere d'Iset y est ressertée par une forte digue, & fait aller nombre de moulins, au moyen desquels les métaux sont travaillés avec toute la célérité possible. Les salaires sont payés aux ouvriers tous les quatre mois exactement. Les vivres sont à très-grand marché. Il y a plusieurs hopitaux pour les malades: on y améne même ceux des mines qui sont aux environs. Le jardin des plantes médicinales est cultivé avec. soin. Quoiqu'Ecaterinbourg soit dans le département de Tobolsk, elle ne dépend point du Gouverneur de Sibérie. Elle a son Gouverneur particulier, qui a inspection sur les mines, & qui, avec ses asselseurs, juge les affaires capitales : enfin elle a ses tribunaux & sa police particuliere. On y a établi une école allemande.

La partie méridionale du pays d'Ecaterinbourg est très fertile & cultivée. On y a bâti plusieurs forts, pour la mettre à couvert des incursions des Tartares de la Casatchia Orda. Ces sorts sont, sur la riviere de Mjas, Mjaskaia & Tschiliabinskaia; Itkulskaia, sur le Lac Itkul; Tschebarkulskaia, sur le Lac Tschebar: ce Lac, fort poissonneux, a sept werstes (ou près de deux lieues) de longueur, du sud est au nord ouest. Sa plus grande largeur est d'environ sept werstes. Il renfer-

me plusieurs Isles. On y prend des castors qui sont assez noirs. Les autres sorts sont Uiskaia, sur la riviere d'Ui; Ukly-Karagaiskaia, qui prend son nom d'une sorêt de pins & d'un Lac, qui sont aux environs; & Werchiaizkaia, sur le Jaick, bâti en 1735. A quelques lieues de ce sleuve est une montagne qui s'étend du nord au midi dans l'espace de trois werstes, & dont la partie occidentale est coupée en plusieurs vallées, dans la plus profonde desquelles on trouve de très-grandes parres d'aiman.

# 3. Pays de Turinsk.

Il n'a de remarquable que la ville de même nom, située sur la Tura. Les gens du pays la nomment Jepantschin. Outre l'Eglise principale, il y en a six autres qui sont paroissiales, & trois cens cinquante maisons. Les vivres y sont abondans & à très-grand marché.

#### 4. Pays de Tiumensk.

Au midi de la Province du Turinsk, est celle de Tiumensk, qui a sa capitale de même nom, appellée du temps des Tartares On-Zigidin. Elle est située près la Tura, & traversée par une petite riviere nommée Tiumensk, qui en sortant se précipite dans la Tura. La ville est

110 Méthode de Géographie.

considérable. On y compte plus de cinq cens maisons; une Eglise principale, bâtie en pierres, & six autres, avec un Monastere. Elle a deux fauxbourgs, trèspeuplés: celui qui est sur la rive septentrionale de la Tura, est habité par des Russes, des Tarrares Mahométans & des Buchares. Les premiers y ont une Eglise, & les autres une Mosquée. On trouve encore dans ce pays, Krasnos, sur la Niza, dont le territoire produit en abondance des asperges beaucoup plus Longues que les nôtres, & dont tout en bon à manger; Irbitsk, sur la riviere de même nom, & Biela Kovskoi, sur la Pyschna. Irbitsk est considérable par ses foires, qui s'y tiennent tous les ans au mois de Janvier. Les Marchands de presque toutes les villes de Russie & des pays voisins y affluent. A l'exception de l'or & de l'argent, qui ne payent aucun droit, toutes marchandises qui se rendent à ces soires payent le dixième de leur valeur; & cet impôt monte à une fomme considérable.

# 5. Pays d'Iset.

Ce district, formé en 1737, n'a de remarquable, que le fort d'Iset, sur la riviere de même nom, & le Monastere de Dalmatow, situé dans une belle plaine.

#### 6. Pays de Tobolsk.

Il est plus considérable que les précédens, & il renferme plusieurs villes importantes. La principale est Tobolsk, la plus grande de toute la Sibérie. Elle est située au 58 dégré 12 minutes de latitude, sur la rive orientale de l'Irtisch, à l'endroit où il reçoit lariviere de Tobolsk. Elle est divisée en haute & basse ville: la haute située sur le rivage élevé, la basse fur la plaine entre ce rivage & le fleuve même. La citadelle bâtie en pierres, est dans la ville haute, & renferme les bureaux, la maison du Gouverneur, le palais archiépiscopal, le marché, plu-. sieurs Eglises, & un Monastere nommé Roschdertwensk. La basse ville a un marché particulier, où se vendent tous les vivres qui se consument dans la ville. Elle a deux Eglises, & un Monastere nommé Snamensk. Plusieurs petites rivieres la traversent, pour se rendre dans l'Irtisch. Ainsi elle ne manque point d'eau, mais elle a souvent à se défendre des inondations. La ville haute ne craint rien de pareil; mais elle ne reçoit que de la basse, l'eau dont elle a besoin. Elle est d'ailleurs sujete à un inconvénient qui en rend le séjour peu agréable. Fort souvent de grandes parties de terre se détachent de la hauteur sur laquelle elle est située,

& s'éboulent du côré du fleuve. De sorte qu'on est obligé d'abandonner les maisons voisines de ces éboulemens, & d'aller s'établir ailleurs. Tobolsk a beaucoup d'habitans, dont la quatriéme partie sont les restes des Tartares qui y étoient lorsque les Russes ont conquis la Sibérie, ou des Buchares venus de Tartarie, qui s'y font établis. Ces gens sont fort tranquil-les, vivent uniquement de leur commerce, négligeant les arts méchaniques, & ne sont point sujets à l'ivrognerie. Les autres sont des Russes, exilés, ou descendans d'exilés. On vit à Tobolsk à trèsgrand marché, aussi l'industrie y est sans action; & quoiqu'il y ait grand nombre d'artifans en état de travailler, on ne peut rien obtenir d'eux. Les Buchares & les Kalmoucs font en cette ville un trèsgrand commerce, des marchandises qu'ils y apportent des Indes, & qui ensuite se répandent dans toute la Sibérie & dans une grande partie de la Russie. Toutes les caravanes qui vont à la Chine & qui en reviennent, doivent passer à Tobolsk. Cette ville est aussi l'entrepôt de toutes les fourures qu'on tire de Sibérie, & qu'on transporte ensuite à Moscou & à Pétersbourg.

Les Officiers Suédois faits prisonniers à la bataille de Pultava, & relegués à Tobolsk, y avoient établi en 1713, une école où ils enseignoient les Langues Suédoise, Russe, Kosaque & Tartare, Allemande, Latine & Françoise, la Géographie, les Mathématiques de Dessein, &c. Cette école devint très fameuse; on y envoyoit des enfans de fort loin, & la vie réguliere des Instituteurs leur donna beaucoup de succès. Elle tomba après la paix de Nyztad en 1721, lorsque les Officiers Suédois surent retournés chez eux. Mais peu après la Cour de Russie lui substitua une école Allemande, qu'elle prit sons la protection.

A vingt werstes de Tobolsk, est la petite ville d'Abalac, célebre par une Image de la Ste. Vierge, à laquelle le peuple a une très-grande dévotion. On y vient en pélerinage dans tous les temps de l'année; Une sois l'an, le Clergé la porte processionellement à Tobolsk, où elle reste

pendant quatorze jours.

Korkina est la principale ville d'un petit pays particulier nommé Ischinsk, dont le Gouverneur est soumis immédiatement à celui de Tobolsk. On y remarque encore, Ischinsk & Abazk, sur l'Ischinsk, & Irovsk, sur l'Ir, qui tombe dans Ischinsk,

Sur le Tobol, on a bâti, en 1659, le fort de Jalutorousk, dans un territoire où le seigle vient presque toujours à maturité. Les habitans nourissent beaucoup de chevaux.

Tara est une petite ville sur l'Irtisch,

Méthode de Géographie. qui prend son nom de la riviere de Tara; sur laquelle elle avoit été bâtie, & qui à 32 werstes au-dela se jette dans l'Irtisch. L'endroit 👫 assez considérable, & la résidence d'un Gouverneur. Tout y est fort cher, excepté les vivres qui sont à grand marché. Il n'y a presque point de commerce, parce que les gens riches s'emparent de toutes les marchandises, à mesure qu'elles arrivent. La plupart des habitans sont de la secte des Straroversi. On leur donne aussi le sobriquet de Rolowitschi à cause que plusieurs furent empalés en 1723, parce qu'ils refuserent de prêter le serment pour la succession à l'Empire Ruffien.

Bergamaska, sur la Tura; Omsk, sur l'Om, qui peu après se jette dans l'Irtisch; Schélesinsk, sur la rive orientale de l'Irtisch, dont le territoire inculte nourit beaucoup de grands sangliers, qui ne vivent que d'herbes & de racines, n'y ayant point de chênes. A sept werstes à l'orient de Jamuschewa, fort bâti sur l'Irtisch en 1715, ruine la même année par les Calmouks, & rebâti en 1717, est le Lac de Jamuscha, célébre par la quantité de trèsbon sel qu'il sournit. Il a neus werstes de circuit. Son eau est extrêmement salée. Le sel, qui se sorme en crystaux de sorme cubique, est en si grande abondance, qu'on en peut prendre tout autant qu'on

veut. Cinq ou six jours après, on en trouve de tout formé, & en aussi grande quantité. La Couronne s'est réservée le commerce de ce sel, qui se consume dans les Départemens de Tobolsk & de

Jeniseisk.

Le fort de Sempalat, bâti en 1718 sur l'Irtisch, & qu'on est souvent obligé de rebâtit plus loin, à cause des éboulemens de terre, qui portent la riviere de ce côté-là, prend son nom d'une ville que les Calmouks avoient bâtie dans ces cantons, & qu'ils ont abandonnée. On voit encore les ruines de plusieurs bâtimens construits en pierres. Les premiers Russes qui arriverent dans le pays, fouillant ces ruines, trouverent plusieurs rouleaux écrits dans une langue & avec des caracteres qui leur étoient inconnus. Ces rouleaux envoyés à l'Académie des Inscriptions à Paris, y furent examinés, & l'on décida qu'ils contenoient différentes choses relatives à la religion des Calmouks. On a même lieu de croire que les ruines où ils furent trouvés, étoient celles d'un temple. Les Calmouks se font un point de religion d'abandonner pour toujours les lieux con-. sacrés au culte divin, qui ont été profanés par les horreurs de la guerre.

Aux environs du fort d'Ure-Kameno-Gorsk, entre l'Irtisch & l'Ob, sont des 216 Méthode de Géographie.

montagnes où l'on trouve beaucoup de cuivre. Dans plusieurs mines, l'argent & même l'or s'y trouvent mêlés avec le cuivre en assez grande quantiré pour payer

avec usure les frais du départ.

Au nord-est de Tobolsk, on trouve; sur une montagne, près l'Irtisch, la ville de Damiansk, habitée principalement par des gens qui sont sur le sleuve les transports en montant & en descendant; Samarowsk, au consluent de l'Irtisch & de l'Ob, qui tire sa subsistance de Tobolsk, le terroir des environs étant inculte; Karimkarsk & Altimsk, sur l'Ob.

# 7. Pays de Surguesk.

Il prend son nom de la ville de Surgutsk, située sur l'Obi, dont le Gouverneur tire un tribut annuel des Ostiakes qui en occupent les environs. On y trouve beaucoup de belles martes, & des renards noirs, blancs & roux. La pêche y est très-abondante. Les habitans ont presque tous le regard louche; ce qui fait qu'on leur donne le surnom de Griwije,

#### 8. Pays de Pelimsk.

Quoique fort étendu, il n'a de remarquable que Pelimsk, sa capitale, située sur la riviere de même nom. On y trouve plusieurs Lacs, dont quelques uns sont fort

fort grands. C'est à Pelimsk que le fameux général Comte de Munnich a été exilé.

#### 9. Pays de Bérézousk.

Ce district, soumis à la Russie longtemps avant le reste de la Sibérie, fut conquis en 1530, par le Czar Gabriel. Il est habité par des Ostiakes & des Samojédes. Au nord, il est borné par le détroir de Waigatz; & à l'orient, par un grand Golfe de la Mer Glaciale, qui s'étend fort loin au midi, & vers le 66e degré se partage en deux autres golfes, celui d'Obi, & celui de Taz, qui prennent le nom des rivieres qui s'y déchargent. Les lieux remarquables de ce pays, sont, Ziapinskoi; Bérézow, sur l'Obi, ville fameuse par l'exil du Prince Menschikof, qui y est mort en 1731. On donne aux habitans le nom de Bielkojedi, parce qu'ils se nourissent de la chair des écureuils. Kuiskoi, sur la riviere de même 170m. Obdorskoi, près l'embouchure de l'Obi, est le lieu où les Samojedes viennent payer leur tribut. Nadymskoi, sur l'embouchure du Nadym, dans le Golfe de l'Obi. Auprès de cette habitation est une grande & profonde caverne, dans laquelle les Ostiakes de ce canton font leur habitation. Ils y descendent par des échelles, & en remontent de même.

Tome VII.

#### II. DÉPARTEMENT DE JENISEISE:

Les Tunguses, les Ostiakes, & quelques autres peuples d'origine tartare, habitent ce département. On le partage en plusieurs pays: ce sont les suivans.

# 1. Pays de Mangazéa.

Il est situé le long de la Mer Glaciale, & arrosé par plusieurs rivieres qui y ont leur embouchure. La principale est le Jesusces. Anciennement ce pays dépendoit du Département de Tobolsk. Pendant quelque temps, il a fait partie du pays de Tomsk. Ce n'est que depuis 1721, qu'il a été joint au Département de Je-niseisk. Quoique le froid soit extrême dans cette contrée, elle est cependant trèspeuplée de Russes, à cause de la chasse, qui y est abondante & très profitable. Les renards blancs & roux, les loups blancs, les ours blancs, qu'on y chasse en hiver, font plus grands & plus forts que cenx qu'on chasse dans les pays arrosés par l'Obi & la Léna. Léurs peaux, plus bel-des, & garnies de soies plus forces & plus longues, sont aussi plus recherchées & plus cheres. Aussi les habitations que les Russes y ont formées, sont en grand nombre. Elles s'étendent principalement sur le Jénisea, depuis Mangazéa, jusqu'à la

mer; puis, le long du rivage, jusqu'à Piafiga, & de-là jusqu'à Chantangam, ou Chatanskoi, sur la riviere de même nom, & sous le 70° dégré & demi de latitude.

Il est bon de remarquer qu'il y a un autre lieu nommé Chatanskoi, sur le Jénisea. Quant à la ville de Mangazéa, qui donne le nom au pays, elle est située sous le 66° dégré, dans une Isle du Jénisea, à l'endroit où il reçoit le Turuchan. On en attribue l'origine à une colonie venue d'Archangel, qui, long-temps avant que la Sibérie fûr sous la domination de la Russie, vint s'établir sur le Taz, en un lieu qu'on nomme présentement l'ancienne Mangaréa, & est habité par les Samojedes appellés Mangases. Cet établissement étant dépéri, on en forma un nouveau en 1600, fur l'embouchure du Turuchan, & on y transporta tous les habitans du premier. On hii a conservé le nom de Mangazéa; mais le peuple le désigne ordinairement par celui de Turuchansk. La Cour de Russie y entretient une garnison pour conrenir les Tunguses & les Samojedes des environs. On donne aux habitans le nom de Passowiki, parce qu'au lieu de pain, ils mangent des poissons desséchés. La plus grande, partie de la ville, est occupée par le fort, qui est la résidence du Gouverneur. Il n'y a guère que cent maisons, assez éloignées les unes des autres.

220 Méthode de Géographie. Cependant il y a une grande Eglise, & deux paroissiales. On y fait un grand commerce de pelleteries. L'été y amene en quantité dissérentes especes d'oies, de canards, & autres oiseaux de riviere, Pen-

2. Pays de Narymsk.

dant cette saison, le soleil demeure tou-

jours au-dessus de l'horizon.

La ville de Narymsk est dans une Isle de l'Obi, & c'est le séjour de ceux qui perçoivent les tributs des Ostiacks qui demeurent aux environs. On trouve encore dans ce pays, Ketskoi, sur le Ket, par lequel on va par eau de Tobolsk à Jenifeisk, en faisant seulement un petit portage près cette derniere ville.

#### 3. Pays de Tomsk.

Il tire son nom de la ville de Tomsk, sur la riviere de même nom, à l'endroit où elle reçoit l'Uschaika. Cette ville doit sa fondation à un fort bâti dans les premiers temps de l'entrée des Russes en Sibérie. La plupart des nations du voisinage ayant été subjuguées, ou s'étant soumises volontairement, Tomsk devint une ville considérable. Elle renserme aujourd'hui plus de deux mille maisons dans son enceinte. On l'a long-temps regardée comme la seconde capitale de la Sibérie. Sur une hauteur voisine, est un fort, muni de

quatorze canons, & qui renferme une grande Eglise, la maison du Gouverneur, le Magazin, l'Arsenal, plusieurs maisons particulieres, & une Èglise paroissiale. La riviere d'Uschaika partage en deux la partie inférieure de la ville. Celle qui est sur la gauche a deux Monasteres, l'un d'hommes, & l'autre de filles, une Eglise, & une habitation de Tartares. Celle qui est sur la droite, a trois Eglises paroissiales, & renferme la maison des Marchands. Tomsk fait un assez grand commerce. Outre qu'elle est située avantageusement, elle est traversée par le chemin royal qui de Jéniseisk conduit à toutes les villes de Sibérie plus éloignées, vers le nord & l'orient De sorte que les Caravannes qui viennent du pays des Calmoucks, & celles qui vont à la Chine & qui en reviennent, sont obligées de passer par cette ville. Elle est assez bien fournie d'ouvriers de tous métiers; mais ils sont extrêmement paresseux & ivrognes. Les vivres y sont à grand marché. Le terroir est cultivé & produit du seigle.

Les autres endroits remarquables de ce District sont, Bogorodsk, sur l'Obi, renommée dans le pays par une image de la Vierge, qu'on nomme Odejitria. Tous les ans, le 21 Mai, on la porte processionellement à Tobolsk. Il y a dans cet endroit une mine de fer. Tschansk, sur la

K'iij

Méthode de Géographie.

pour arrêter les incursions des Tartares de la Casarchia Horda, qui ont ensin laissé ce canton tranquille. Il est bien sourni de tout ce qui est nécessaire à la vie, & la plupart des habitans sont aisés. Dans le Désert de Barabu sont les sorts d'Ubinsk & de Kainsk, sur l'Uba; & Tartask, sur l'Oin, dans un terroir sertile.

#### 4. Pays de Kutsnetzk.

Ce District, qui est situé au midi de celui de Tomsk, étoit autrefois habité par les Tartares Kirgises, qui à mesure que les Russes s'y sont établis, se sont re-tirés vers le pays des Calmoucks. La capitale, nommée Kutsnetzk, & située sur le Tom, fut bâtie, il y a plus de cent ans, par des colonies tirées des pays de Tomsk, de Verschoture & de Novogrod-Veliki. En 1689 elle fut décorée du titre de ville. La Horde de Kirgises qui y habitoit auparavant, tiroit sa subsistance des mines de fer, qu'elle faisoit valoir aux environs; & c'est de là qu'est venu à ce lieu le nom de Kutsnetzk', qui en langue russe, signifie Forgeron. Du côté des Kalmoucks sont les forts de Bielojarsk & de Bikatunsk.

# 5. Pays de Krasnojarsk.

La ville de Krasnojarsk, sa capitale est située sur le Jénisea, à l'endroit où il reçoit le Katscha. Elle doit ses commen-

cemens à un fort qui y fut bâti en 1628, pour contenir les nations voisines. La couleur rouge foncé des terres qui bordent le Katscha, lui a fait donner le nom qu'elle porte. La forteresse occupe la partie septentrionale de la ville, & renferme l'Eglise principale, la Maison du Gouverneur, l'Arsenal, &c. Le terroir est bien cultivé, & la terre si fertile, qu'elle n'a besoin d'être amandée que tous les cinq ou six ans. Les habitans nourissent beaucoup de chevaux & de troupeaux. Le chemin qui conduit de Tobolsk à Irkutzk, passe par Krasnojarsk. Les autres lieux remarquables sont, Abakansk, sur la riviere de même nom; Sajansk, sur le Jénisea, où sont des mines de cuivre. Aux environs de ces deux forts se voient les ruines de grand nombre de tombeaux des anciens Tartares, conquérans de l'Asse fous Gengis-Khan. On les a souvent fouillés, & on y a trouvé beaucoup d'or & d'argent : encore aujourd'hui on en tire quantité de cuivre. Sur la riviere de Kan est le fort de Kansk, où les Marchands qui vont à la Chine, ne manquent pas de faire quelque séjour, pour se pourvoir de peaux de martes. Il s'y en fait un grand commerce; car les Tartares des environs ont une adresse singuliere à attraper ces animaux. Aussi le Gouverneur de Krasnojarsk tire un grand revenu de Kansk .

224 Méthode de Géographie. & celui qui est préposé pour resevoir le tribut, donne beaucoup d'argent pour obtenir cet emploi.

#### 6. Pays de Jeniseisk.

Jeniscist, sa capitale, est une ville considérable, qui s'étend en longueur sur le Jénisea, lequel commence en cet endroit à avoir beaucoup de largeur. Elle a environ six werstes de circuit, c'est-àdire, une lieue & demie. Ce-n'étoit au commencement qu'un fort dépendant d'abord du pays de Tobolsk, ensuite de celui de Tomsk. Dans la suite on lui a donné le rang de ville; & enfin en 1719, elle a été érigée en capitale de Province. L'Eglise principale, la Maison du Gouverneur, l'Arfenal, &c. sont renfermés dans l'ancien Fort. Le Magasin des Poudres, & celui des munitions de bouche. sont dans l'enceinte d'un fort particulier. Le reste de la ville est composé de sept cens maisons de particuliers, avec trois Eglises paroissiales, & deux Monasteres, l'un d'hommes & l'autre de filles. L'Archimandrite qui demeure dans le premier, est Supérieur des Monasteres de Troitzk & de Mangazeisk, & de tout le Clergé de la Province de Jéniseisk. La situation avantageuse de la ville, lui procure un grand commerce, pendant l'été fur-tout. Le terroir produit du seigle; la volaille & même la grosse viande n'y manque point. Les habitans de Jéniseisk sont pour le moins aussi débauchés, que ceux d'aucune des villes de Sibérie. Ils ont la réputation d'être sins & rusés; & on leur donne le surnom de Skosniki, qui dans la langue russenne signise des hommes

d'un esprit pénétrant.

On peut encore remarquer dans ce pays Makowskoi, fort sur le Ket; Markovo, assez grande ville sur le Jénisea; Urt-Tunguskoi, sept werstes plus bas, à l'embouchure de la Tungusca; Jelanslow; Tassewskoi, fort sur l'Ussolka, rebari en 1733, dont les habitans n'ont presqu'aucun commerce avec leurs voisins, & vivent tout-à-fait à la sibérienne, c'est à: dire, dans la plus honteuse débauche; Udinsk, petit fort bâti en 1644 sur l'Uda, qui rapporte beaucoup au Gouverneur de la Province de Jéniseisk, parce que c'est à ce fort que les Burates, qui habitent ces contrées, viennent payer en pelleteries; le tribut auquel ils sont soumis.

#### III. DÉPARTEMENT D'IRKUTZK.

Ce Département, le plus grand des trois qui partagent la Sibérie, est gouverné par un Waivode, qui a sous lui ceux d'Ilimsk, de Selinginsk, de Nertschinsk, de Jakutsk, & les Intendans d'Ochotsk & de Kamtschatka. Cependant lui même

IZ A

est subordonné au Gouverneur de Tobolsk; mais son revenu est plus considérable, parce qu'outre ses appointemens, il peut tirer chaque année des Burates, des lakutsks, & autres Nations qui habitent ce pays, près de trente mille roubles au-delà de ce qu'ils doivent payer sui-

#### 1. Pays d'Ilimsk.

vant les traités.

La capitale est Ilimsk, ville située sur l'Ilim, entre de hautes montagnes. Elle a un fort, & quatre-vingt maisons tout au plus. Cependant elle est la résidence du Waivode. On prend de très-belles martes dans ses environs. Le fort de Bratsk est sur l'Angara. A cinq werstes de ce fort, est un Monastere d'hommes nommé Spaskoi; & quatre werstes au-delà, est une habitation où se fait de l'eau devie. Urtkutskoi, sur la Léna, est remarquable par les salines qui sont auprès, &c qui sournissent le sel à tout le pays. Le sort de Kirensk, sur la Lena, bâti en 1655, est aujourd'hui en fort mauvais état. Les campagnes voisines sont très-fertiles. On ne peut regarder sans admization ces campagnes, qui, quoiqu'assez voisines du pole, sont couvertes d'herbes qui croissent à une grande hauteur. Les esturgeons qu'on pêche dans ce pays, sons

renommés en Sibérie pour le gout délicar de leur chair. Près l'embouchure du Kireng dans la Léna, est un Monastere qui occupe beaucoup de terrein, & qui a des revenus considérables. Spoloschensk, sur la Léna, est remarquable par la ferrilité des campagnes qui l'environent.

#### 2. Pays d'Irkutzk.

Ce District, situé entre le précédent. & le Lac Baikal, qui le sépare du pays de Sélinginsk, a pour capitale la ville d'Irkutzk. Elle est dans une assez belle plaine, fur l'Angara, qui quelques lieues aus delà se décharge dans le Lac Bakal. Cette ville prend fon nom de la riviere d'Irkutzk qui vis-à-vis tombe dans l'Angara. C'est une des plus considérables de la Sibérie, & la résidence d'un Intendant particulier. On y compte près de mille maifons, & plusieurs Eglises. L'Evêque a soute la Province sous sa jurisdiction. Ses environs ne produisent point de grains: on en apporte des Provinces voifines. Mais la chasse & la pêche y sont abondantes. Hy a toujours à Irkutzk une affluence de marchands, qui échangent leurs matchandises avec celles qui viennent de la Chine. Tout y est à aussi bon marche, 80 en austi grande abondance, qu'à Moskow & 2 Percelloung. A quelque diffunce K vi

128 Méthode de Géographie.

d'Irkutzk sont trois laboratoires, où l'on distille une très grande quantité d'eau devie. Ces eaux-de-vie se sont pour le compte du Czar, & elles se consument dans les districts d'Irkutzk, d'Ilimsk & de Sélin-

ginsk.

Nikolsk, à l'embouchure de l'Angara dans le Lac Baikal, est le lieu où se perçoivent les droits qui se levent sur les marchandises venant des frontieres de la Chine. Le Receveur a un emploi considérable, & peut s'enrichir en moins d'une
année. On trouve beaucoup de canards
sauvages dans les environs. Urik, Olonki
& Balagansk, sont les autres lieux remarquables.

# 3. Pays de Sélinginsk.

Ce District, situé à l'orient & au mididu Lac Bàikal, a pour principale ville, Sélinginsk, dont la fondation ne remonte qu'à l'année 1666. Elle est bâtie le long de la riviere de Sélinga, & consiste en unfort & cent cinquante maisons bâties au tour. Les environs de la ville sont un désert aride & montueux; mais quinze werses plus bas la terre est cultivée. La rhubarbe y croît en très grande abondance. Tout ce que les Russes vendent de cette racine aux étrangers, vient de la Province de Sélinginsk. Strielki, qu'on nomme aussi-Saint Pierre & S. Paul, fort placé sur unes pointe entre les rivieres de Tschik & de Sélinga, doit avoir pour garnison un Régiment entier. Troizkaia-Krepost, est un fort sur la frontière, où les Marchands qui vont à la Chine & qui en reviennent, doivent s'atrêter pour payer les droits de leurs marchandises.

La riviere de Bura étoit autrefois, de ce côté-là, la féparation entre les terres appartenantes à la Russie, & celles appartenantes à' la Chine. Mais depuis 1727, les limites ont été reculées plus au nord; & sont marquées par des bornes qui ont été placées de distance en distance. La Russie a perdu par cet arrangement, les mines de fer dont sont remplies les montagnes qui s'étendent jusqu'à la Bura. On n'en a point trouvé d'autres dans le reste de la Province. On construisit, en 1727, fur le bord de la Kiachta, deux forts, l'un au nord pour les Russiens; l'autre au midi pour les Chinois: ils sont peu éloignés l'un de l'autre. On y fait une garde exacte, de part & d'autre, pour empêcher que les limites ne soient changées.

Vers le Lac Baikal, on trouve encore quelques endroits considérables. Ce sont, Udinsk, petite ville sur l'Uda, qui peu après se joint à la Sélinga. Le terroir ent est fort bon; ce qui fait que les vivres y sont abondans. Le chemin qui conduit aux frontieres de la Chine à l'orient & aux

Méthode de Géographie.

midi, passe par cette ville. Troisk,
Monastere ancien, riche & bien bâti:
Kabansk, sur le Kabana, qui peu après
se jette dans l'embouchure de la Sélinga;
Posolsk, Monastere, sur le bord méridional du lac Baikal; Barguzinsk, gros
village à l'orient de ce Lac.

#### 4. Pays de Nertschinsk.

La Ville de Nertschinsk, qui est comme Selinginsk sur les frontieres de la Chine, semble avoir reçu son nom des petites rivieres de Nertocha & de Schinke. au confluent desquelles elle est située. Anciennement elle se trouvoit sur le chemin des caravanes qui venoient de la Chine -: encore aujourd'hui, elle est le lieu où arrivent les Ambassadeurs de Chine qui viennent en Russie, & les Ambassadeurs de Ruffie qui vont en Chine. On y conclut en 1689 la paix entre les deux Empires. Les environs sont montagneux, mais ont de bons pâturages. Le fort d'Argunsk, au sud-est, fur d'abord bâti en 1682, sur le bord oriental de la riviere d'Argun, pour y recevoir le tribut que payent les Tongouses de ces quartiers. On le transféraen 1689, sur le bord méridional de la même riviere, où il est aujourd'hui, & on y mit une forte garnison, parce que de ce côté il touche aux terres des Tartares Chinois. On y fait un grand commence

avec oux. Le pays aux environs est fertile. & l'air très sain. Cependant le froid y est très-violent, & la terre n'y dégéle, en été, qu'à la profondeur de deux ou trois pieds. Les tremblemens de terre s'y font sentir ordinairement au commencement du printems, & quelquefois à l'entrée de · l'hiver. Il y a dans les environs d'Argunsk une mine d'argent, qui produit beaucoup, & même de l'or très-pur & d'une belle couleur. Plus loin est une montagne de beau Jaspe verd; mais il est rare d'en tirer des pierres un peu sortes. Enfin, vers les frontieres, sont plusieurs Lacs d'eau salée, dont un est assez grand. Le sel, qui est fort bon, se forme en pellicule, sur la surface de l'eau.

# 5. Pays de Iakutzk.

La Ville de Iakuzzk, qui donne sont nom à ce district, est située sur la Léna, se ne consiste qu'en cinq à six cens méachantes maisons, avec un fort. Le pays des environs pouroit être cultivé; mais les habitans ne s'occupent que de la chasse se de la pêche. Olecminsk, se Witimsk, sur la Léna, sont les plus anciens forts que les Russes aient bâtis sur cette riviere, Le terroir de ces deux forts est assez bon pour fournir le nécessaire à un assez grand nombre d'habitans. On romarque même que quoique le second soir au 19 dégré de

Méthode de Géographie.
latitude, la moisson ne se fait jamais plus tard que le milieu du mois d'Août, lorsque l'année est favorable. Plus haut, est la riviere de Karanlach, qui se jette dans la Mer Glaciale. Le Lieutenant Lassenius y passa, avec un détachement, l'hiver de 1735 à 1736. Il a raconté que depuis le 6 Novembre jusqu'au 18 Janvier, le so-leil n'avoit point paru sur l'horison.

#### 6. Intendance d'Ochotzk.

Cette contrée, bornée à l'orient par la Mer de Kamtschatka, a dans sa dépendance, les villes de Tavisk, Udsk & Anadirsk, avec leurs territoires. Elle prend fon nom du fort d'Ochotzk, situé sur la riviere d'Ochota. C'est au port d'Ochorzk, à trois werstes du fort, que les Russes s'embarquent pour se rendre à la presqu'isse de Kamtschatka. La terre ne produit rien dans ce pays, de sorte que les habitans tirent leurs subsistances du pays de lakutzk; encore n'est-ce qu'avec bien de la peine. Le transport par mer est long & très dangereux. Celui par terre est plus sur; mais encore bien dissicile. Il faut franchir des montagnes, & traverser des forêts marécageuses, dans l'espace de 919 werstes, de sorte qu'on emploie six semaines pour un transport. On se ser de chevaux & de rennes qui sont fournis par les Tongouses.

L'extrémité de la Sibérie au nord-est, est encore peu connue. La pointe la plus septentrionale est une montagne nommée Schalaginskoi. L'Isle S. Diomide est à la pointe du nord-est: plus à l'orient est l'Isle S. Laurent.

#### 7. Intendance de Kamtschatka.

Le Kamtschatka est une grande Presqu'isse, qui se détache du nord-est de l'Asie, & s'avance dans la mer jusqu'au 5 1 ° dégré de latitude. Les Kamtschadales qui l'habitent en plus grande partie, s'habillent de peaux de chiens : ce sont les seuls animaux domestiques qu'on voie dans le pays. La partie méridionale est habitée par d'autres peuples nommés Kurili lls n'ont rien de commun avec les Kamtschadales, & paroissent être une Colonie des Japonois. Les Russes, qui depuis quarante ans ont formé plusieurs établissemens dans cette Presqu'isle, se louent beaucoup de sa fertilité. On y trouve des castors d'une grandeur extraordinaire, des mines fort riches, des eaux minérales excellentes. Mais le pays est sujet à de fréquens tremblemens de terre. On y a apperçu deux volcans. Kamtschatka, est un Port vers le milieu de la Presqu'isle. Avatcha ou S. Pierre & S. Paul en est un aurre, plus au midi. C'est à ce dernier que les Russes s'embarquerent en 1741, pour

234 Méthode de Géographie. aller découvrir les tetres de l'Amérique au nord de la Californie. A l'occident est un autre port appellé Bolzaia-Rekkoi.

# CHAPITRE IV. LA TARTARIE.

#### CARTES.

Nous ne pouvons indiquer sur la Tartarie en général, aucune Carte particuliere, qui soit suffisante. Ainsi il faut s'en
tenir à la Carte d'Asie de M. D'ANVILLE. Pour les parties orientales, on peut consulter les Cartes relatives à la Tartarie, insérées dans la
description de la Chine du P. du Halde,
qui ont été copiées à Nuremberg, & que
l'on trouve à Paris chez le sieur Julien.

L A Tartarie est une grande contrée qui occupe le milieu de l'Asie, dans toute son étendue de l'occident à l'orient. Au nord, elle est séparée de la Sibérie par de grandes chaînes de montagnes: l'Océan oriental la borne à l'orient; les Etats de Russie la terminent à l'occident: au midielle touche, la Georgie, la Perse, l'Indostan & la Chine.

Depuis cinq ou fix cens ans, nous nous sommes accourumés à désigner tous les peuples qui l'habitent par le nom général de Tartares. Les Anciens les appelloient Scythes, à cause de leur adresse à tirer de l'arc. Mais ceux d'entre eux qui sont assez policés pour avoir des histoires, & disent descendus de Turk, fils aîné de Japhet, & prétendent que le nom général de la nation est celui de Turcs, & qu'ancune autre nation n'a droit de le porter. Aussi ils ne donnent au grand Seigneur que le titre de Sultan de Roum, ou Prince du pays des Romains Grecs. Effectivement, lorsque ces peuples ravagerent l'Europe, sous le nom de Huns, d'Avares, de Hongrois, &c. les Grecs de Constantinople, qui étoient à portée de les connoître, ne les désignoient encore que par le nom général de Turcs. Celui de Tartares ou Tatas, selon la prononciation des Orientaux, n'étoit originairement que le nom d'une de lenrs anciennes Tribus ou Hordes. Cette tribu étoir très puissante, dans la partie méridionale de ce pays, au XIº fiécle, lorsque des Missionaires Nestoriens y allerent prêcher le Christianisme. Vraisemblablement, ce fut d'après leurs rélations que les Européens donnerent le nom de Tartanes à tous les peuples du nord de l'Asse. On se confirma de plus en plus dans cerusage, lorsque deux siécles après, on entendit parler de Gengis-Kan, qui envahit les parties méridionales de l'Asie, & porta la terreur de ses armes jusqu'en Europe. Quand on sut que ce Prince, chef des Mogols, étoit aussi le Souverain des Tartares, on ne douta plus que tous les peuples de ces Régions ne sussent des Tartares.

Ces peuples sont présentement partagés en quatre Nations différentes, savoir; les Tartares proprement dits, qui habitent vers la Mer Caspienne, & qui s'étendent à l'ouest, jusqu'à la Crimée; les Calmouks, qui occupent le milieu de la Tartarie; les Moungales, qui habitent au nord-ouest de la Chine; & au nord est, les Mant-cheous, qui s'étendent jusqu'à l'Océan oriental: ce sont ces derniers qui ont fait la conquête de la Chine, il y a environ 120 ans. Quant aux peuples païens dif-perfés par toute la Sibérie, jusqu'aux bords de la Mer Glaciale, quoiqu'on ne puisse douter qu'ils viennent originaire-ment de la Tartarie, on ne les considere pas aujourd'hui comme faisant partie des Tartates, mais comme des peuples sauva-ges; en quoi l'on peut dire qu'ils ne différent

les uns des autres que du plus au moins. Les Tartares proprement dits sont tous mahométans. Les Calmouks, les Moungales, & les Mantcheous, sont idolâtres. Les premiers ne vivent guères que du brigandage qu'ils exercent en tout temps sur leurs voisins. Les autres, au contraire, vivent tranquillement du produit de leurs troupeaux, & ne font la guerre que lorsqu'ils y sont forcés.

Indépendamment des mœurs & des usages, qui sont fort différens, d'une nation à l'autre; ces quatre principales branches ont dans leur figure des traits qui les distinguent. Tous les Tartares sont généralement d'une taille médiocre, mais bien renforcée. Ils ont le teint basané, les yeux bien coupés, noirs & vifs; mais le tour du visage fort large & assez plat. On remarque que les Tartares proprement dits ont le nez fort grand. Les Mongales au contraire ont le nez écrasé, fort peu de barbe, & les cheveux noirs & crépus, dont ils ne conservent qu'une touffe au haut de la tête. Pour les Calmouks, ce sont les plus laids de tous les hommes. Ils ont le visage plat & large, les yeux fort éloignés l'un de l'autre, fort petits & fort peu ouverts, & le nez si écrase, qu'on n'y voit que deux petits trous au lieu de narines. Les Mantcheous sont beaucoup moins laids.

Toute la nation des Tartares est divifée en Tribus ou branches de Tribus, dont le chef se nomme Khan; & chaque Tribu en branche de Tribu est sous-divi238 Méthode de Géographie.

sée en familles, qui ont chacuse leur ches appelle Musse. Les Tribus ne se confondent point, & portent ordinairement le nom de leur auteur; mais une nation adopte quelquefois le nom de fon Khan, par attachement pour sa personne. Il n'y a point de Tartare, quelque groffier qu'il foit, qui ne sache précisément de quelle Tribu il est, & à qu'elle famille il appartient. Les dignités de Khan & de -Murse, à quelques exceptions près, se perpétuent ordinairement dans la famille du fondateur de la Tribu ou branche de Tribu, & passent d'aîné en aîné. Cet ordre n'est interverti que dans les terns de troubles, où, comme par-tout silleurs, le plus ambitieux, s'il est le plus sorr, l'emporte fur la justice.

Les familles d'une même Tribu campent ordinairement ensemble, & ne s'éloignesse point du gros de la Horde sans la
permission du Murse. Le mot Horde,
en usage parmi les Tartares, désigne une
Tribu assemblée pour quelqu'expédition.
Chaque Horde à son enseigne particuliere.
C'est ordinairement un morceau d'étosse
attaché à un pique. Les Mahométans ne
mettent sur les leurs que le nom de Dieu en
arabe, les Calmouks & les Moungales y
peignent la figure de qualqu'animal. Les
uns & les autres ne manquent point de
mettre sur l'enseigne le nom de la Tribu

à qui elle appartient. Lorsqu'une Horde est en marche, le porte-enseigne marche à la tête du corps, immédiatement après le Murse.

Les Murses sont les Généraux & les Conseillers du Khan. Ils levent annuellement la dixme sur tous les bestiaux de leurs tribus, ainsi que sur le burin qu'elles font à la guerre. Mais ils ne sont considérés de leur Khan, qu'à proportion du nombre des familles qui obeissent à leurs ordres; & les Khans eux-mêmes ne sont redoutables à leurs voisins, qu'autant qu'ils ont de Tribus sous leur domina. tion, & que ces Tribus sont composées, d'un plus grand nombre de familles. Ils prennent aussi la dixme sur tous les biens de leurs sujets. Ainsi chaque Tartare paye deux dixmes; l'une au Khan, & l'autre au Murse de sa Tribu.

Entre les peuples Tartares, quelquesuns ont des demeures fixes; d'autres n'ont ni villes ni villages, logent sous des tentes & vont d'un lieu à un autre, selon la commodité des pâturages. Ils ne mangent communément que de la chair de cheval ou de mouton; rarement de celle de bœus ou de vache, qu'ils n'estiment pas. Le lait de jument leur sert aux mêmes usages que chez nous celui de vache; ils savent de plus, en tirer une eau de-vie qui est aussi claire & aussi sorte que l'eaude-vie de grains. 240 Méthode de Géographie.

En général ils sont enclins à l'ivrognérie. Si-tôt qu'ils peuvent avoir des liqueurs sortes, ils ne cessent d'en boire, jusqu'à ce qu'ils tombent par tetre: en quoi ils dissérent extrêmement des Orientaux, qui la plupart ont horreur de l'ivrognerie.

Les Tartares prennent autant de femmes qu'ils veulent, & ils y ajoutent souvent plusieurs concubines, qu'ils choisssent d'ordinaire parmi leurs esclaves. Mais il y a cette dissérence entre les Mahométans & les païens, que les premiers observent quelques dégrés de parenté; au lieu que les Païens, à l'exception de leurs meres, n'ont aucun égard à la proximité

du sang dans leurs mariages.

Les enfans des femmes légitimes & des concubines sont également habiles à hériter de leur pere, à moins qu'il n'ait été Khan ou chef de Tribu: car alors les fils des premieres succedent présérablement à ceux des autres. Il n'est permis qu'au légitime successeur de prendre le nom de Khan. Les Princes de sa maison doivent se contenter de celui de Sultan, qui leur est assecté. Leur état même & leurs apanages sont si sagement reglés, que si d'un côté on les met dans l'impuissance de cabaler & de troubler le repos public, de l'autre ils n'ont rien à craindre pour leur vie ni pour leurs biens.

La terre est ingrate en beaucoup d'endroits de la Tartarie : ce n'est que vers le midi qu'elle est cultivée, & qu'elle produit du ris, du bled, des fruits, des pâturages & la meilleure rhubarbe. Vers le nord elle a beaucoup de bois, où l'on trouve des ours blancs, & quantité de renards noirs, d'hermines & de martes zibelines, dont les fourures sont très-estimées, & qui sont le principal commerce du pays.

# Division.

Nous divisons la Tartarie en six parties; savoit, la Tartarie Russienne, la Circassie, le Pays des Usbecs, le Tunkestan, le Pays des Eluths ou Calmouks, le Pays des Mongales & des Mantcheous, qui est la Tartarie Chinoise.

## ARTICLE L

## LA TARTARIE RUSSIENNE.

Nous avons parlé au chapitre précédent, de cette partie de la Tartarie, en décrivant les Provinces d'Astracan, d'Orenbourg & de Casan. Ces Provinces, & les parties méridionales de la Sihérie, forment ce qu'on peut appeller la Tarta-

rie Russienne, parce qu'encore aujourd'hui, elles sont principalement habitées par dissérentes branches de Tartares, qui en étoient autresois les maîtres, & sur qui les Czars de Russie les ont conquises. Plusieurs Ecrivains renferment toute la Sibérie dans la Tartarie Russienne, & entendent par ce terme la Russie Assatique en entier.

## ARTICLE II.

# LA CIRCASSIE.

ON donne communément le nom de Circassie à cette étendue de pays, bornée au midi par la Mer Noire & le Mont Caucase; à l'occident par le Détroit de Cassa & la Mer de Zabache ou d'Asos; & au nord, par la Province d'Astrakan. Ce pays renferme le Dagestan, la Circassie proprement dite, & plusieurs peuples libres qui habitent dans les montagnes du Caucase.

# I. Le Dagestan ou Daghestan.

Le Daghestan occupe la partie méridionale de la Circassie. C'est un pays rempli de montagnes; mais entre lesquelles il y a par intervalle des vallées cultivées &c.remplies de villages. On y rencontre même assez fréquemment des forêts d'arbres fruitiers de toute espece : ce qui vient de ce qu'aucun des naturels ne se peut marier, qu'il n'ait planté cent arbres fruitiers. La capitale du pays se nomme Koimuk.

Les Tartares qui sont maîtres du Daghestan, peuvent mettre vingt mille hommes sur pied. Ce sont les plus laids & les plus barbares des Mahométans. Leur principale occupation est le brigandage. Ils abandonnent à leurs femmes le soin de leurs troupeaux, qui sont nombreux. Leurs chevaux sont petits; mais extrêmement agiles, & propres à grimper sur les montagnes. Ils obeissent à divers Princes de leur nation, qui prennent le titre de Sultan; & entre ces Princes ils en élisent un, qu'ils regardent come le chef de la nation. Îls lui donnent le nom de Schenckal. Les villes & les villages qu'ils habitent, sont bâtis à la persane; mais moins proprement. Boinac & Tarcou, sur la Mer Caspienne, som les principales villes. Cette derniere est la plus considérable du pays. Comme elle est bâtie entre des rochers esearpés, elle est hors d'insulte, quoique sans murailles. Le Czar avoit bâti vers 1722, dans le cœur du pays, la forteresse d'Andreow, par laquelle il tenoit ces Tartares en bride; mais les Russiens l'ont abanMéthode de Géographie.
donnée en 1739, de forte qu'ils sont aus jourd'hui tout à-fait libres.

# 2. La Circassie proprement dite.

La Circassie, que les Turcs appellent pays de Ladda, est habitée par les peties Nogais, les Koubans, les Cabardiniens, les Pétigoriens, & autres peuples Tartares. La riviere de Kouban, qui donne son nom au peuple qui demeure sur ses bords, parcourt tout le pays vers le nord, du levant au couchanf, jusqu'à son em-bouchure dans la Mer Noire. La partie occidentale de la Circassie est soumise au Khan de Krimée. Les Russiens s'étoient emparés de la partie orientale; mais ils l'ont abandonnée en 1739, en faisant la paix avec les Turcs. Cette partie est stérile, & pleine de marais formés par les débordemens du Wolga & de la Mer Caspienne. Le reste du pays a d'assez bons pâturages, où les Circasses demeurent pendant l'été, à la maniere des autres Tartares, s'appliquant d'ailleurs à l'agriculture. Ils sont un grand commerce de chevaux, qui ne sont pas beaux, à la vérité, mais très-estimés à cause de leur vigueur & de leur agilité extraordinaire. Hy a dans ce pays des mines d'argent; mais on ne les fait point valoir. La Religion schismatique grecque y a fait quel-que progrès dans ces derniers remps.

Mais en général les Circasses sont mahométans; ils out cependant bien des pratiques qui tiennent beaucoup de l'idolâtrie.

Terki, près de la Mer Caspienne, est la capitale du pays, & la résidence du Prince le plus puissant. Cabarda ou Cabarta, au nord-ouest, étoit regardée comme la capitale, lorsque les Russes étoient maîtres de la Circasse. Bésini, au milieu du pays, est nommée quelquesois Pétigar, parce que les Pétigoriens habitent dans ses environs. Les Turcs y mettent un Bei, lorsqu'ils sont en guerre avec la Russe. Ils ne manquent pas de se rendre maîtres alors de Taman, sur le Désroit de Cassa, & de Ladda, sur la Mer d'Assof, qui dépendent ordinairement du Khan des petits Tariares.

# 3. Peuples libres qui habitent le Mont Caucafe.

Ces Peuples sont, d'occident en orient, les Lesgis, voisins du Daghestan, les Taules, les Awares, les Circasses noirs ou montagnards, les Alanes, les Abcasses ou Abasas, & les Ziques. La plupart ont quelques restes du Christianisme, qu'ils ont pratiqué autrefois. Les derniers sur tout sont de grands voleurs, qui sournissent les Turcs d'esclaves.



#### ARTICLE IIL

#### LE PAYS DES USBECS.

CE Pays est à l'orient de la Mer Caspienne, les Tartares ayant été coupés par les conquêtes des Russes au nord de cette Mer, dans le Kipsach, où est le Pays d'Astrakan. Le nom d'Usbec, qui signisse Seigneur indépendant, a été adopté par les Tartares qui habitent la grande Bucharie & le Charasm, par attachement pour Usbek-Khan, l'un de leurs Souverains. Ce Prince avoit succèdé à son pere Tochtagu, Khan de Kipsach. Ce sur lui qui introduisit le culte mahométan dans tous ses états. Il régna avec beaucoup de sagesse, & se concilia tellement l'affection de ses sujets, que pour lui en donner une marque publique, ils prirent tous le nom d'Usbecs.

Les Usbecs sont partagés en quatre Tribus, gouvernées par divers chefs. On les regarde comme les plus civilisés de tous les Tartares. Le Khan peut mettre en campagne deux cens mille chevaux, qui comprennent tous ses sujets mâles, capables de porter les armes. Les semmes, qui se piquent aussi d'être braves, (à la façon des anciennes Amazones, qui venoient, si elles ont existé, des environs
de la Mer Caspienne,) vont souvent à la
guerre avec leurs maris. Ceux qui se nourissent de leurs bestiaux, habitent dans
des hutes, & changent de demeure, suivant la commodité des pâturages: ceux
qui s'appliquent à la culture des terres,
demeurent dans des villages & des hameaux. Les anciens naturels du pays ont
leur séjour dans les villes. Ce sont les
Sarts & les Bukhares. Les Usbecs les appellent Tajiks, c'est-à-dire, marchands
& hommes du commun. Ils donnent le même sobriquet aux Persans.

Le pays occupé par les Usbecs se partage en deux grandes parties, la grande Bukharie, an levant, & le Kharasm, à l'occident vers la Mer Caspienne. Il est arrosé par deux grandes rivieres : le Sir ou Sihon, & le Ğihon. La premiere, qui est le Jaxarre des anciens, après avoir pris sa source à la montagne de Terekdépan, dans la grande Bukharie, coule du fud-est au nord ouest, dans l'espace de plus de 250 lieues, jusqu'à fon embouchure dans le lac Arall. Le Gihon, que les Persans nomment Amû, & qui est l'Oxus des anciens, prend sa source au Mont Altai, sur les frontieres de l'Indostan. Il se déchargeoir autrefois dans la Mer Caspienne; mais les Usbecs, in-L iv

commodés par les Pirates de cette mer, ont fermé son embouchure, & ont partagé ses eaux en plusieurs canaux qui arro-sent leurs terres, & dont une partie s'écoule dans le Lac Arall, qui en conséquence grossit de jour en jour.

# 1. La grande Bukharie.

Elle se parrage en trois pays assez considérables, & qui prennent le nom de

leurs capitales.

1. Samarcand, ville fort ancienne, située entre l'Amu & le Sir. Elle a été autrefois très-grande, & la capitale de l'Empire de Tamerlan, fondateur du second Empire des Tartares ou Mogols, environ deux cens ans après Genghiskan, Encore aujourd'hui cette ville est considérable, & fort peuplée, Il y a une Académie des Sciences, où on vient étudier de tous côtés, parce que c'est une des plus fameuses qu'aient les Mahométans. C'est dans cette ville que se fait le plus beau papier de foie de tout l'Orient. Son terroir produit des poires, des pommes, des raisins, & sur-tout des melons exquis, en si grande quantité, qu'on en envoie dans les Etats du Mogol & en Perse.

2. Balck, au midi de Samarcand; près du Gihon. C'est une ancienne ville, qui s'appelloit autrefois Bactra, Genghis.

kan la prit en 1221, la pilla, & abattit ses murailles & son château. Elle s'est rétablie depuis; & c'est aujourd'hui une grande ville, belle, très-marchande & bien peuplée. La plupart de ses maisons sont de pierres ou de briques. Le châtean du Khan est presque tout de marbre : il y en a des carrieres dans le voisinage. Le pays est très-fertile, & bien cultivé. On y recueille beaucoup de soie, dont on

fait de petites étoffes fort jolies.

3. Bokara, au nord-ouest de Balck. & près du Gihon, étoit autrefois une ville de grand commerce; mais les avanies extraordinaires ausquelles les Marchands étrangers se sont vus exposés, les ont détonmés de venir en cette ville. Le terroir fournit des fruits excellens, qu'on fait secher & qu'on porte en Perse & an Mogal. Les Sciences & les Arts ont fleuri à Bokara dans les anciens temps. Le fameux Avicenne, qui dès l'âge de feize ans avoit acquis des connoissances profondes dans la Philosophie, l'Astronomie & la Médecine, étoit né à Afnana, bourg de ce pays. Genghiskan prit en 1220 la wille de Bokara, l'abandonna au pillage', & la brula. Elle fut rétablie peu de temps après la mort de ce conquérant, par Octaikan, son successeur à l'Empire des Mogols.

# 2. Le Kharasm.

Ce pays est ordinairement partagé entre plusieurs petits Princes Tartares, qui sortent de la même famille; mais il n'y en a jamais qu'un qui porté le titre de Khan, avec une espece de supériorité sur les autres, telle qu'il sait la faire valoir. Ce Khan fait en hiver sa résidence dans : la ville d'Urgens ou Corgang, située vers le nord, près l'ancien lit du Gihon. C'est une ville assez ancienne, autrefois trèsconsidérable; mais qui est bien déchue par la négligence des Tartares. Les Russes donnent à ces Tartares du Kharasm le nom de Tartares de Chiva, parce que le camp du Souverain, qui en été est presque toujours sur les bords de l'Amu, s'appelle Chiva.

Sur les bords de la Mer Caspienne, à l'occident, demeurent les Turckmans ou Turcomans Orientaux, pour les distinguer des Turcomans d'Arménie. Les premiers dépendent du Khan de Karasm. Ces Turckmans s'y sont établis longtemps avant les Tattares. Vers le XI<sup>e</sup> siécle, ils se séparerent des Tslanlis, avec lesquels ils occupoient le Turkestan, & se partagerent en deux corps, dont l'un passa au nord de la Mer Caspienne, & sur s'établir dans la partie occidentale de l'Arménie, qui porte aujourd'hui le nom

de Turcomanie. L'autre branche, dont il est ici question, s'établit vers les bords de l'Amû & de la Mer Caspienne, qu'ils habitent aujourd'hui. Ils se sont même répandus en Perse dans la Province d'Asterabat, &c. où ils occupent un grand nombre de villes & de villages.

## ARTICLE IV.

## LE TURKESTAN.

LE pays a retenu le nom des Turcs, qui l'habitoient autrefois, & qui ont été long-temps les maîtres d'une très-grande partie de la Tartarie. On sait par les histoires de Constantinople, & de la Chine, qu'au VI<sup>e</sup> siécle les Turcs formoient un Empire qui s'étendoit depuis la Mer Noire jusqu'à la Chine. Mais les divisions qui s'éleverent entre les parties de ce grand Empire, le détruisirent. Au temps de Gengiskan, qui le soumit, au XIIIe siécle, il étoit réduit au pays que nous nommons aujourd'hui Turkestan, & à la petite Bukharie.

Le Turkestan est borné au nord par la riviere de Jemba, qui le sépare du Gouvernement d'Astracan, & par les montagnes des Aigles: au levant, par les Erars

L vj.

du Grand Khan des Calmouks; au midi par le pays des Usbecks, & au couchans

par la Mer Caspienne.

Ce pays, qui est encore peu connu, est partagé entre deux Khans de Tartares Mahométans; celui de la Casatchia-Horda, & celui des Mankats ou Kara-Kalpacs. Le premier en occupe la partie orientale, & l'autre l'occidentale. Ils peuvent armer ensemble environ cinquante mille cavaliers. Ces deux Hordes sont fort liées, & se réunissent ordinairement pour faire leurs courses. Les Tartares du Turkestan ne cultivent les terres qu'autant qu'il en faut pour leur sublistance; & leur principal métier est le brigandage. Ils sont Mahométans; mais ils n'ont ni Alcoran, ni Moulhas ou Prêtres, ni Mosquées; & leur culte se rédait à peu de chales

Le Khan de la Casarchia-Horda réside ordinairement en hiver, dans la ville de Taschkant ou Tashkunt, située sur la droite de la riviere de Sir. Cette ville est ancienne. Les fréquentes guerres qu'il y a eu dans le pays, ont été canse qu'elle a été détruite & rebâtie plusieurs sois; elle est aujourd'hui peu considérable. Otrar, plus au nord, sur la même riviere, étoit autresois la capitale du Turkestan. Tamer-lan y mourut en 1401, dans le temps qu'il méditoit la conquête de la Chine.

Le Khan des Kara-Kalpacs fait pendant l'hiver sa résidence à Tunkar ou Tiourkoustan, ville située vers l'embouchure de la petite riviere d'llac dans le Sir, environ quinze lienes au-dessus de Taschkant. Cette ville est dans une situation agréable; mais quoique bâtie de briques, & réputée la capitale du pays, c'est très peu de chose.

# ARTICLE V.

# LE PAYS DES ELUTHS,

## OU CALMOUCKS.

Les Eluths sont originairement des Mongales ou Mogols, qui depuis environ un siècle se sont assujétis plusieurs pays à l'occident & au midi. On peut regarder leur Etat, comme le reste de l'Empire de Genghiskan. Leur Khan descend de ce conquérant, aussi prend-il le nom de Contaisch, qui signifie Grand-Khan. On les appelle ordinairement Calmouks: ce sont les Russiens & les Usbecks qui leur ont imposé ce nom.

Les Erats des Ehrths s'étendent du nordouest au sud-est, dans une étendue de six cens lieues de long sur quatre cens de lar254 Méthode de Géographie.

ge. Ils sont bornés au nord par la Sibérie, à l'occident par les Usbecks, au midi par l'Indostan & la Chine, & à l'orient par les Mongous & les Kalkas, dont ils sont séparés par le grand désert de Chamo on Gobi, & par cette longue chaîne de montagnes que les anciens ont connues sous le nom d'Imaüs, & qu'on appelle aujour-d'hui Monts Altai. Il y a des villes dans cette contrée; mais les Calmouks demeurent sous des tentes; & ils négligent l'agriculture, quoique leur climat soit beau, & le pays très fertile. Ils sont idolâtres; & le chef de leur religion est un Kutuktu ou Vicaire du grand La-ma du Tibet. On prétend que depuis quelques années cette Nation a reçu de grands échecs de la part des Chinois leurs ennemis, qui en ont détruit la plus grande partie.

Les Torgauts, qui étoient la branche la moins considérable des Calmouks, habitent aujourd'hui les Landes entre le Wolga & le Jaick, dans le Gouvernement Russe d'Astracan. Leur chef nommé Ajuka, les sit révolter, sous prétexte qu'il avoit à craindre pour sa vie à la Cour du Contaisch; & ayant passé le Jaick, il vint se mettre sous la protection de la Russie. On nomme quelquesois ces sugiriss, Tartares d'Ajuka: ils servent

dans les armées Russiennes, & l'on en a vu venir jusque sur le Rhin, dans la

guerre de 1733.

Les Etats du Contaisch ou Grand Khan des Eluths, se divisent en quatre parties: la Calmaquie, au nord; la petite Bukharie, à l'ouest; les pays de Tursan & d'Hami ou Camul, à l'orient; le Tibes, au midi.

# 1. La Calmaquie.

La Calmaquie, qui est l'ancien pays des Eluths, s'appelloit encore Geté au XVe siècle, du temps de Tamerlan: c'est le pays des anciens Massagetes. Il a de belles plaines, au milieu des montagnes dont il est assez rempli. On y remarque deux Lacs, entr'autres; le Lac Saissan, an nord-est, que traverse la riviere d'Irtisch, dont nous avons parlé en décrivant la Si--bérie; & le Lac Palkati, à l'occident, qui reçoit entr'autres rivieres, l'Ili, laquelle prend sa source vers Cialis. Le Kutuktu, ou Pontife des Eluths, demeuze aux environs du Lac Saissan. Cialis est une ville assez marchande, située dans un pays fertile, qui faisoit ei-devant un Etat particulier. Hareas ou Urga, sur l'Ili, au milieu de son cours, peut être regardée comme la capitale des Etats du Contaisch: ce n'est cependant qu'un très grand

256 Méthode de Géographie. camp, où il fait ordinairement sa réste dence.

2. Le petite Bukharie, ou Royaume de Caschgar.

Le Royaume de Caschgar, qu'on appelle à présent la petite Bukharie, est un pays assez fertile & assez peuplé; mais à cause de la grande élévation de son sol ... & des hautes montagnes qui le bordent en plusieurs endroits, sur-tout du côté du midi, il est plus froid qu'il ne devroit l'être naturellement, relativement à sa latitude & à la situation avantageuse dont il jouit. Il est fort riche en mines d'or & d'argent; mais on ne les travaille point. Seulement, les Tarrares & les Bukhares ramassent tous les ans, au printems, dans les coulées, les grains d'or que laissent par tout les torrens qui tombent de tons côtés des montagnes, lorsque la neige commence à se fondre. C'est de-là que vient cet or en poudre que les Bukhares portent aux Indes, à la Chine, & même à Tobolsk en Sibérie. On trouve aussi beaucoup de musc dans la petite Bukharie, & plusieurs sortes de pierres précieuses, môme des diamans. Mais les habitans n'ont pas l'adresse de les tailler, ni de les polir : ils les emploient brutes dans le commerce.

Les Bukhares, qui sont les naturels du pays, ne ressemblent en rien aux Calmouks leurs maîtres. Ils habitent toutes les villes & les villages, & cultivent leurs terres. Ils paient tous les ans un tribut au Contaisch, moyennant quoi ils jouissent de sa protection, & n'ont rien à craindre des Calmouks. Leur religion est la maliométane, selon la tradition des Turcs, à quelques cérémonies près. La plupart subsistent des métiers qu'ils exercent; mais principalement du commerce qu'ils sont, aux Indes, en Perse & en Sibérie: ce commerce est considérable & très-lucratif.

La capitale de la perite Bukharie, est aujourd'hui Yarken, ville située sur la riviere de même nom, qui à l'orient se jette dans le lac Lop, près du grand desert de Chamo. Il y a un château où le Contaisch vient de temps en temps passer quelques mois, sur-tout lorsque les affairesidemandent sa présence de ce côté-là. Yarken est une ville assez grande & assez bien bâtie, à la façon des Orientaux : la plupart des maisons sont construites de briques cuites au soleil. Elle est l'entrepôt du commerce des Indes avec le nord de l'Asie, du Tangut avec la Sibérie, & de la grande Bukharie avec la Chine; ce qui la rend éga-lement riche & peuplée. Ses environs font fertiles, & produisent toutes sortes de fruits & de légumes. Caschgar ou Haficar, au nord-ouest d'Yarken, étoit autrefois une ville considérable & qui donnoit son nom au pays. On l'a aussi appellée Ourdoukent, c'est-à-dire la Ville Royale. Elle est aujourd'hui extrêmement déchue de sa premiere grandeus. Choten ou Cotan, au midi, étoit ci-devant la capitale d'un petit Royaume particulier. Elle est encore à présent dans un état assez florissant, à cause du grand commerce qui s'y fait entre les Bukhares, les Calmouks, les Indiens & les Tibérans.

# 3. Les Pays de Turfan, & d'Hami ou Camul.

Ces Pays fitués vers l'orient, au nord du Lac Lop, avoient été conquis en 1715, par les Chinois; mais le Contaisch les a recouvrés en 1726. Le pays de Tursan a plusieurs villes, & un grand nombre de villages. Sa capitale, Tursan, est une ville assez considérable, & fréquentée par les Marchands qui vont à la Chine, ou qui en reviennent. Hami ou Camul, est la seule ville du pays auquel elle donne son nom. On la rencontre sur la route de la Chine, & près du grand Désert. Elle est habitée, depuis plusieurs siécles, par les Mahométans, que les Chinois appellent Weyhus.

#### 4. Le Tibet.

C'est un Pays considérable, situé vers le midi, & presque tout entier au-delà du desert de Chamo ou de Cobi. Il avoit autrefois sop Prince particulier, qui étoit fouverain & indépendant. Mais le Dalai-Lama, ou souverain Pontife des Tartares païens, pour quelques mécontentemens, fit soulever contre-lui les Moungales & les Kalkas. Le Prince fut déponillé de ses états : on les donna au Dalai-Lama, qui établit pour les gouverner un Tipa; car, comme nous le dirons plus bas, le Dalai-Lama, ni aucun de ses prêtres, ne se mêle d'affaires temporelles. Le Contaisch s'empara de ce pays en 1716. Quatre ans après les Chinois en firent la conquête; mais les Eluths y ont fait de nouveau reconnoître leur autorité, vers l'année 1725. Ce peut bien être la cause de ces grandes guerres, dont nous ignorons le détail, & qui viennent, dit-on, de causer la ruine des Calmouks.

Les Indiens donnent au Tibet le nom de Bouran. Les Chinois l'appellent Tsanli, à cause de la grande riviere de Tsanpou, qui le traverse d'occident en orient. Cette riviere paroît prendre sa source auprès de celle du Gange; & l'on croit qu'elle coule ensuite vers le midi, à travers le Royau-

260 Méthode de Géographie.

me d'Ava, où elle s'appelle Menankiou, & fe décharge dans le Golfe de Bengale. Le Kiang, l'une des grandes rivieres de la Chine, prend aussi sa source au nord-est du Tibet, qui a beaucoup de rivieres, dans le sable desquelles on trouve des pailletes d'or,

C'est au Tibet que naît particulierement l'animal qui produit le musc. Il ressemble assez à nos biches; & on le chasse dans les forêts. On y trouve aussi quantité de civertes; & la rhubarbe qui y croît, est très-estimée. Les Tibétans vivent de la culture de leurs terres, qui sont assez fertiles. Ils habitent dans des

villages ou de petites villes.

Le Tibet se divise en quatre parties s
1. le petit Tibet ou Baltistan, à l'ouest, dont Eskerdou ou Tibet, est la capitale.
2. Le grand Tibet, où le Boutan, au milieu, dont Latak ou Ladac est la principale ville. Elle est située sur la branche septentrionale du Gange, vers sa source, & est gouvernée par un Prince nommé le Chiampo. Chaparangue, autre ville du Boutan, à l'est, sur le Tsanpou, est fort marchande, & la plus considérable de ces contrées. 3. Le Lassa ou Barantola, au midi, a pour capitale Tenker ou Lassa.
4. Le Sisan ou Tusan.

Près la ville de Lassa est le Mont Pouzala, sur le sommet duquel est la résdence du Dalai-Lama, ou Grand Lama. On le dit souverain du Barantola & du Sisan, qui forment son patrimoine. Il vit retiré du monde, sans prendre aucun soin du temporel de ses Etats. Il les fait gouverner par deux Khans des Calmouks, qui lui doivent sournir de temps en temps ce dont il peut avoir besoin pour l'entretien de sa maison; & le Contaisch, qui en qualité de Grand Khan des Calmouks conserve toujours une espece de supériorité sur ce pays, veille sur l'administration de ces Princes, afin qu'ils n'abusent

pas de leur pouvoir.

Les Tartares païens regardent le Dalai-Lama comme une Divinité, & le croient immortel. Il n'est point de supercherie que les Lamas n'emploient pour entretenir les peuples dans cette opinion. Lorsqu'il meurt, on choisit entre les Lamas, celui qui lui ressemble le plus, & on le met à sa place. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y air que le menu peuple qui se laisse abuser là-dessus, les Princes Tartares', non-seulement lui envoient des présens pour avoir son agrément, avant de monter sur le trône; ils entreprennent même assez souvent des pélerinages pour aller lui rendre leurs hommages, comme au Dieu véritable. Alors il se fait voir dans un lieu secret de son palais, éclairé de plusieurs lampes. Il est tout couvert 62 Méthode de Géographie.

d'or & de pierreries, élevé sur une estrade ornée de plusieurs tapis, & assis sur un coussin, ayant les jambes croisées, à la maniere des Tartares. On va se prosterner devant lui, la face contre terre; mais il n'est pas permis d'approcher de sa personne, même pour lui baiser

les pieds.

Les Lamas sont habillés de longues robes jaunes à grandes manches, arrêtées sur leurs reins avec une ceinture de la même couleur. Ils ont les cheveux & la barbe rasés de fort près, & portent des chapeaux jaunes. Ils ont toujours dans les mains de grands chapelets de corail ou d'ambre jaune, & les tournent sans cesse entre les doigts, en récitant leurs prieres. Ces Lamas sont vœu de chasteté. Il y a aussi des especes de Religieuses, qui sont le même vœu, & qui sont habillées de même, excepté qu'au lieu de chapeaux, elles portent des bonnets bordés de fourures.



## ARTICLE VI.

# LE PAYS DES MOUNGALES

ET MANTCHEOUS,

OULA TARTARIE CHINOISE.

ETTE partie de la Tartarie est bornée au nord par la Sibérie, au levant par le Golfe de Kamtschatka, par le Détroit de Tessoi & l'Océan oriental; au midi par la Chine; & à l'occident par le pays des Eluths ou Calmouks. Elle est occupée par deux Nations très-belliqueuses appellées les Moungales, Mongous ou Mogols, & les Mantcheous. La premiere, commandée par Gengis-Kan, vers l'an 1200, conquit toute la Tartarie, une partie de la Perse & entama la Chine, dont son petit-fils acheva la conquête. Les Moungales en resterent les maîtres pendant cent ans; & en 1368, ils en furent chassés par les Chinois, qui se souleverent. Ces Tartares établis à la Chine se retirerent au nord, vers les sources des sleuves Jenifea & Selinga, où l'on croit qu'ils formerent la Nation connue aujourd'hui sous le nom de Kalkas, qui est séparée par le grand désert des autres Moungales ou Mon164 Méthode de Géographie.

gous, qui étoient restés dans leur pays près de la Chine. Quelques Auteurs ont avancé qu'une partie se retira vers la Mer Orientale, où sont les Mantcheous; mais cela n'a pas de sondement dans les monumens Chinois, & ces deux Nations, les Mongous & les Mantcheous ou Tartares orientaux, dissérent extrêmement, tant pour le langage que pour la religion, les coutumes, & les manieres. De-là naît ane division naturelle de la Tartarie Chinoise en Pays des Mantcheous, & Pays des Moungales ou Mongous.

# 1. Pays des Mantcheous.

Les Mantcheous, que les Chinois nommoient autrefois Niutches, & que les Russes appellent Bogdois, étoient connus au XIIIe siècle, du temps de Gengis-Kan, sous le nom de Kins, & possédoient alors la partie septentrionale de la Chine, qu'on appelloit Kithai ou Cathai. Ce sont ces Mantcheous, qui au milieu du XVIII sécle, sont rentrés dans la Chine, & s'ont tonquise toute entiere. Ainsi l'Empereur regnant à la Chine, & toute sa cour, sont Tattares. Mais ils ont en même temps conservé leur pays originaire, & y ont fait construire des villes & des forteresses.

Les Mantcheous sont païens. Ils n'ont rependant ni temples ni idoles : ils adorent rent le ciel, ou, comme ils disent, l'Empereur du ciel, lui offrant des sacrifices. Ils rendent aussi à leurs ancêtres un culte mêlé de superstitions. Leur pays est assez fertile dans sa partie méridionale. On pêche des perles, vers le nord, dans l'Amur, & dans quelques rivieres qui se jettent à l'est, dans l'Océan vis-à vis le Jesso. Les Empereurs de la Chine l'ont partagé en trois grands Gouvernemens, qui prennent le nom de leurs villes capitales.

r. Le Gouvernement de Chinyang, qui comprend l'ancien Léaoton, & formoit ci devant une Province de la Chine. Son terroir est ferrile en ris, en bled & en fruits. On y recneille le genseng, dont la racime est fort recherchée, parce que dans le pays on la regarde comme un remede universel. Chinyang, que les Tartares nomment Mugden, en est la capitale. C'est aujourd'hui une ville considérable. On y voit le magnisque Mausolée de Xunchi, conquérant de la Chine.

2. Le Gouvernement de Kirin-Oula, est fort étendu au nord-ouest. Sa capitale est Kirin, sur le Songari ou Singal, qui se jette dans l'Amur. On trouve dans cette Province beaucoup de plantes médicinales? Sa partie orientale est habitée par les Tartares Yupi, ainsi nommés parce qu'ils se nourissent de poisson. Ils n'ont que des villages; & ressemblent aux sauvages du Tome VII.

266 Méthode de Géographie. Canada. La partie méridionale est le lien particulier où demeuroit anciennement

la Tribu des Mantchéous.

3. Le Gouvernement du Ttitcicar, à l'ouest du précédent, n'est guère peuplé qu'au midi. Sa capitale, de même nom, située sur le Nonnosi, qui se jette dans le Songari, est une ville nouvellement bârie, où on entretient une forte garnison impériale, commandée par un général Chinois. On trouve dans la partie septentrionale de cette Province, des fourures, qui passent pour les plus belles du monde. Les Russes, aux établissemens de qui elle confine, l'appellent la Daourie peut être à cause des Tartares Tagouri, qui en occupent une grande partie. On y en trouve encore d'une autre espece, nommés Solons, qui descendent des Kins, lesquels furent chasses de la Chine, par les Moungales. C'est dans la Province de Triteicar qu'on exile les criminels Chinois, qui ne méritent pas la mort. Les rivieres d'Argun & de Kerbetchi, qui se jettent dans l'Amur presque vis-à-vis l'une de l'autre, sont, de ce côté-là, les bornes entre l'Empire de la Chine & celui de Russie.

2. Le Pays de Moungales ou Mongous.

Les Moungales ou Mongous, sont partagés en deux grandes nations, les Moun-

gales noirs, & les Moungales jaunés ou Kalkas. Elles sont séparées par le grand désert, nommé Chamo par les Chinois, & Cobi par les Fartares & les Russes. Ce désert a plus de trois cens lieues de long, & se joint à quelques autres qui s'étendent jusqu'à l'Indostan. C'est une plaine remplie d'un sable mouvant en quelques endroits & ferme en d'autres, aride & sans eau en général, excepté quelques endroits où on trouve des sources & des mares. Les environs de ces lieux humides ont quelques pâturages, où les Tartares des environs vont camper avec leurs troupeaux. La plaine est interrompue par des collines, qui produisent des atbrisseaux; mais point de grands arbres. On trouve . du gibier de différentes especes dans cette plaine, qui est très élevée sur l'horison, & où le froid est très-piquant & trèslong. Il n'y a qu'à creuser quelques pieds, pour trouver de la glace presqu'en tout temps; & cela est commun à beaucoup d'endroits de la Tartarie.

pays de trois cens lieues de long sur environ cent de large. Ils demeurent sous des rentes faites de peaux: c'est pourquoi les Chinois les appellent *Tsao-Tatses*, c'està-dire, les puants Tartares. Il y a dans cette contrée, au nord de Pekin, de vastes forêts. L'Empereur de la Chine y a M ij 268 Méthode de Géographie.

fait bâtir plusieurs maisons de plaisance, où il fait quelque séjour lorsqu'il y vient chasser. On y trouve quelques mines d'étain. Le chef de la religion des Moungales noirs, est un Kutuktu du grand Lama du Tibet. Il demeure dans le pays d'Ortous, au nord-est du Chensi.

Cette nation a eu long-temps un grand Khan, qui descendoir de Gengiskan. Il commandoit aux autres Moungales audelà du désert. Celui qui l'étoit au commencement du XVIII siécle, se conduisant fort mal, ses sujets se révolterent, & les Moungales noirs se foumirent aux Mantcheous, qui devenus plus forts par cette jonction, firent ensuite la conquête de la Chine. De sorte que c'est aujour-d'hui l'Empereur de la Chine qui est leur grand Khan.

Ils sont divisés en quarante neus étendards, partagés selon les quatre portes de la grande muraille de la Chine, qui communiquent à leur pays. Leurs Princes, qu'on dit être au nombre de vingt-deux, sont obligés de se rendre à Pekin, lorsqu'ils y sont mandés; & on y appelle de leurs sentences. On voit dans leur pays les ruines de plusieurs villes, que leurs ancêtres avoient bâties au temps de Genghiskan & de ses premiers successeurs.

Le Pays de Tangut, situé au nord de celui d'Ortous, & qui, dans plusieurs

Cartes, est désigné comme faisant partie des Moungales, n'a rapport qu'à l'ancienne histoire de ce pays. Autrefois les Chinois appelloient Tanyu les Princes Tartares qui étoient à l'occident; & les Historiens Persans qui ont fait l'histoire de Genghiskan, désignent sous le nom de Tangut l'Empire d'Hya, qui, selon les Chinois, étoit dans ce pays avant les conquêtes de ce Prince.

Il faut joindre au Pays des Moungales noirs, celui des Tartares de Kokonor, qui est à l'ouest du Chensi, Province occidentale de la Chine. Ces Tartares prennent leur nom d'un grand lac autour duquel ils demeurent. Ils dépendent de la Chine depuis 1720: auparavant ils obéisfoient au grand Lama du Thibet. Ils ont huit Khans, à qui les Empereurs de la Chine ont donné des titres honorisques. Leur principal revenu consiste dans une poudre d'or qu'on ramasse parmi le sable d'une petite riviere.

Aux environs demeurent les Sifans, dont une partie obéit à l'Empereur de la Chine, & l'autre au Khan des Calmouks. Les Sifans ont été très puissans; & on peut regarder leurs Khans comme les premiers Rois ou Empereurs du Tangut, ausquels ceux d'Hya on succédé vers le commencement du X<sup>e</sup> siécle.

2. Les Moungales jaunes ou Kalkas, M iij Méthode de Géographie.

dont la nation est beaucoup plus nombreuse que celle des Moungales noirs, occupent aussi une étendue de pays d'environ trois cens lieues de long fur cent cinquante de large. Ce pays est rempli de montagnes. Le nom de Kalkas leur vient d'une petite riviere, près de laquelle leurs Khans avoient fixé leur habitation. Elle se jette dans le Lac Coulon ou Kulun, & Dalai, d'où sort, d'un autre côté, la riviere d'Argun. Les Kalkas habitent fous des tentes ou dans des chariots couverts, & nourissent de grands troupeaux de chevaux, de chamcaux, de vaches & de brebis. Ces dernieres ont, dit-on, une queue fi longue & si grosse, qu'elle pese environ douze livres. Les Kalkas ont un Lama, qui à la fin du siècle dernier, s'est rendu indépendant du Dalai-Lama, dont il n'étoit anciennement que Kutuktu ou Vicaire. Ce Lama demeure près des sources du Sélinga, riviere qui se jette au nord, dans le Lac Baikal, sur les terres des Russes.

Les Kalkas, pressés par le Contaisch, ou grand Khan des Calmoucks, avec qui ils étoient en guerre, se sont soamis à la Chine en 1691. Cependant ils ne paient point de tribut, & seur Khan est fort considéré à la Cour de la Chine, qui craint qu'il ne s'unisse aux autres Tartares occidentaux. Urga, sur le Kerlon, riviere qui coule d'orient en occident dans le Lac

Coulon, est regardée comme la capitale du pays. C'est cependant moins une ville qu'un grand camp, où le Prince des Kalkas habite pendant l'été; l'hiver il se retire au nord, près des montagnes, pour être à l'abri des vents.

C'est dans le Pays des Kalkas que sont les sources de l'Amur, qui coule à l'est, & celles du Jénisea & de l'Obi, qui coulent au nord, en traversant la Sibérie toute entiere. Au sud-ouest, & près du grand Désert, est un Lac nommé Courahan-Oulen, près duquel on croit qu'étoit située Karacum ou Karacoran, capitale des Etats de Genghiskan. A quelque distance est une longue chaîne de montagnes, nommée Ulagola, qui sépare les Kalkas des Calmoucks on Eluths. C'est dans ces montagnes qu'étoit anciennement la sépulture des Khans des Mogols. On les enterroit avec ce qu'ils avoient de plus précieux.



# CHAPITRE V.

# L'ARABIE.

#### CARTES.

M. SANSON a donné en une feuille une Carte de l'Arabie; mais nous croyons qu'on doit étudier ce grand Pays sur les plus nouveaux Mémoires. Il faut donc prendre ici les deux premieres feuilles de l'Asie de M. D'ANVILLE. L'Arabie s'y trouve coupée par le Tropique du Cancer.

L'ARABIE est une grande Presqu'isle, bornée au septentrion par la Syrie & le Diarbeck, à l'orient par le Golse de Perse, au midi par la Mer des Indes, & à l'occident par la Mer Rouge & l'Iss me de Suez. Elle peut avoir environ 700 lieues du nord au sud-est, & environ 400 dans sa plus grande largeur.

Sa situation entre les 12 & 34 dégrés de latitude septentrionale, fait que l'air y est fort chaud, & le terroir fort sec. On y trouve beaucoup de sables, de déserts & de montagnes; mais peu de rivieres, qui ne sont pas même navigables; & comme il y pleut rarement, le pays est stérile en la plupart des endroits. Il n'y a guère que le long des côtes où il soit un peu meilleur. Son plus grand revenu consiste en dates, en encens, en aromates, en drogues, en simples, en perles, en corail, & en cassé, le plus excellent qu'il y ait au monde.

Les Arabes sont de moyenne taille, fort basanés, & la plupart voleurs, prin-cipalement ceux qu'on appelle Bedouins, qui habitent les campagnes & les déserts. Ces Arabes vagabonds se vantent d'être les plus nobles du monde; c'est pourquoi ils ne s'allient point avec d'autres nations que la leur. Ils sont divisés par Tribus, & chaque Tribu est subdivisée en familles, qui ont chacune un Cheique particulier, sous le Cheique de la Tribu. Les Arabes qui demeurent dans les villes, s'adonnent au commerce, de même qu'aux Sciences, dans lesquelles ils réussissent fort bien, principalement dans la Médecine & dans l'Astronomie. Les uns & les autres sont Mahométans de religion, & ont une langue qui est aussi étendue que le Mahométilime, puisqu'il est défendu de lire l'Alcoran en d'autre langue que l'Arabesque, dans laquelle il a été écrit. Ce Livre, comme l'on sait, renferme les dogmes & les préceptes de la Religion que Mahomet, qui étoit Arabe, Mv

274 Méthode de Géographie. commença à prêcher dans son pays vers l'année 622.

L'Atabie est possédée par plusieurs Souverains, dont les principaux sont le Grand Seigneur, le Shérif de la Mecque, & le Roi d'Yemen. Le Shérif de la Mecque est fort respecté de tous les Princes Mahométans, qui lui envoient des présens considérables, tant à cause qu'il est de la race de leur Prophete Mahomet, que pour empêcher les Arabes de détrousser les caravanes des Pélerins, qui vont à la Mecque, capitale de ses Etats.

## Division.

La division ordinaire de l'Arabie, est en Arabie Pétrée, Arabie Déserte, & Arabie Heureuse: c'étoit la division des Anciens, que nos Géographes ont suivie, comme méthodique. Mais les Orientaux ne la connoissent point, & ils s'accordent pen entr'eux sur le nombre des parties de l'Arabie; encore en parlent-ils avec peu d'ordre & de méthode. De-là vient la variété de nos Ecrivains sur ce grand Pays, que nous connoissons peu, faute de bons Mémoires.

Nous commencerons par donner la division à laquelle le nouveau Géographe Turc s'arrête, & nous rangerons les Pays dans l'ordre géographique, en commençant par le nord, & observant qu'il ne fait

point mention en cet endroit, de la plus grande partie de l'Arabie Pétrée, qui dépend du Gouvernement Turc de l'Egypte. Il divise l'Arabie en douze Pays, qui sont, 1. le Batiieh, qui est le Désert voisin de la Syrie; 2 le Hidgiaz ou Hejaz, qu'il fait commencer à Ailah, & où sont les territoires de Médine & de la Mecque : 3. le Neged ( ou Pays élevé ) du Hidgiaz : 4. l'Aroudh ou l'Ared, autre pays de montagnes, voisin du précédent : 5. l'Iemamch ou le Jamama: 6. l'Hedger ou le Bahrain, sur le Golfe de Perse: 7. l'Oman, à l'entrée de ce Golfe & sur la Mer des Indes: 8. l'Ahkaf, grand désert au milieu de l'Arabie, que l'on dit être rempli de collines & de plaines de sable, pendant 350 lieues, entre la Mecque & Oman: 9. le Chihr ou Seger: 10. le Yemen : 11. le Neged-ul-Yemen, ou son pays éleve, dans l'intérieur des terres: 12. le Téhameh, ou sa partie basse, qui se trouve à la droite de l'entrée de la Mer Rouge. On voit par ces pays hauts & bas, qu'on peut diminuer le nombre de ces parties, pout une division générale.

Mais il y a un de ces pays, qui, en suivant notre division ordinaire, a donné lieu à plusieurs variétés: c'est l'Hejax, où se trouvent les sameuses villes de la Mecque & de Médine. Les uns l'ont mis dans l'Arabie Petrée qui, selon les An-

ciens, ne s'étendoit pas tant au midi; les autres, comme M. Delisse, le mettent dans l'Arabie Déserte, parce que les territoires de ces villes sont dans des lieux déserts & arides; enfin d'autres, comme M. d'Anville, les rapportent à l'Arabie Heureuse, sans doute parce que leurs côtes & quelques autres endroits sont assez fertiles, & se joignent sans interruption à l'Arabie Heureuse proprement dite ou l'Yemen. Nous nous conformerons à ce dernier sentiment, qui est celui de plusieurs Orientaux; & nous étendrons d'ailleurs avec M. d'Anville, l'Arabie Déserte dans la partie septentrionale & orientale, comme il l'a marqué dans l'un de ses Hémispheres, publié en dernier lien.

### ARTICLE

# L'ARABIE PÉTRÉE.

CE Pays, qui est au nord-ouest entre la Terre Sainte, l'Egypte & la Mer Rouge, est possééé par les Turcs, & dépend du Gouvernement d'Egypte. C'étoit où demeuroient autrefois les Iduméens & les Amalécites. Les Israélites le parcousurent pendant 40 ans après leur sortie d'Egypte. Il est rempli de beaucoup de montagnes, dont les principales sont l'Horeb, & le Sinai, appellé aujourd'hui le Mont Sainte Catherine, où Dieu a donné sa loi à Moyse. Le Mont Horeb n'est point au levant du Sinai, comme on le représente sur quelque cartes; mais il est à son nord-ouest. Il y a au pied du Mont Sinai un Couvent assez considérable de Moines Grecs.

Cette partie de l'Arabie, qui est la moins considérable, a tiré son nom de Pétrée d'une ancienne ville qu'on appelloit Petra, & qui se nomme maintenant Karac: elle est vers le nord, & en ruines, sur la petite riviere de Sasia, qui se décharge dans la Mer Morte. El-Tor, vers le midi, & sur la Mer Rouge, est en meilleur état, & a un Port défendu par un château, Ailah, à l'extrémité du Golfe oriental de la Mer Rouge, étoit autrefois une ville où il y avoit un port. On en remarquoit un autre dans le voisinage qu'on appelloit Asiongaber, qui . pouvoit être à l'endroit nommé aujourd'hui Kalaat-al-Acaba. Ces deux ports étoient fameux du temps de David & de Salomon, pour les riches marchandises qu'on y apportoit de l'Afrique orientale, & peut être des Indes. Quelques Auteurs mettent encore dans l'Arabie Pétrée, plusieurs autres lieux, tels que Maab, Bosra,

#### ARTICLE II.

# L'ARABIE DÉSERTE.

CE Pays, qui est plus grand que les deux autres parties de l'Arabie, tire son nom de ses vastes & brulantes solitudes, qui en rendent la plus grande partie stérile. Il n'y a que quelques contrées vers l'orient, & près du Golfe de Perse, qui puissent être bien habitées & qui soient fertiles. On y remarque les Etats suivans, dont le premier est aux Turcs, qui se sont aussi emparés de plusieurs villes voisines de l'Euphrate, qu'on rapportoit ci-devant à l'Arabie Déserte, & dont nous avons parlé dans le Gouvernement du Diarbeck.

# 1. L'Etat d'El-Katif, ou de Bahrain.

Il est vers le milieu du Golse de Perse ou de Basra, sur la côte occidentale: il porte le nom d'Heger & de Bahrain. Sa capitale est El-Katif, qui a d'assez bonnes murailles & des sossés, avec un port, où l'on sait quelque commerce: il y réside un Bacha Turc. Le territoire est assez fertile en dates, & il y a aussi des vignobles. Dans le voisinage sont les Isles de Bahrain, près desquelles on pêche des perles qui sont grosses & sort rondes; mais moins belles que celles qui se trouvent près du cap de Comorin dans les Indes. Ahsa ou Lehsa, sur la riviere d'Astan, est encore une ville du pays d'Heger ou de Bahrain, dont elle passoit ci-devant pour la capitale. Gasar est son port.

#### 2. L'Etat de l'Emir de Jemama.

Ce pays est dans les terres, aux environs de la riviere d'Afran: il prend son nom de sa capitale, Jamama, qui est peu connue, & qui est environnée d'un assez, grand nombre de villages; ce qui prouve la fertilité du pays. Hajar ou Hogr passe pour une ville assez considérable.

# 3. L'Etat de l'Emir de Mascalat.

Tout ce qu'on en sait, c'est qu'il est au sud-est d'El-Katif, & que la ville qui lui donne son nom, est à dix ou douze lieues de la mer ou du golse de Perse. La côte est toute de sable & inhabitée, en sorte que pour aller d'El-Katif à Oman, que l'on trouve ensuite à l'entrée du golse de Perse, il faut prendre sa route par mer.

# 4. L'Etat de l'Emir d'Oman, ou de Vodana.

Ce Pays est plus considérable que le précédent, sur-tout du côté de la mer des Indes: il est très-peuplé & fertile en fruits & en grains. La ville d'Oman, près la mer, & son château nommé Sohar, sont aujourd'hui en ruines; & l'Emir ou Prince de cette contrée demeure à Vodana, petite ville dans les terres. Mascate est près la mer des Indes, & assez marchande: les Portugais s'en étoient emparés. Justar est un autre port, sur la Mer Rouge.

Plusieurs Auteurs renserment le pays d'Oman, & même les autres qui précédent dans l'Arabie Heureuse; mais il semble qu'ils ne doivent pas y être compris, y ayant un très-grand désert entre eux & l'Yemen, qui fait la principale partie de l'Arabie Heureuse. Le pays d'Oman sinit à un cap sameux nommé Rosalgate, qui

est le plus oriental de l'Arabie.



# ARTICLE III.

#### L'ARABIE HEUREUSE.

CETTE partie est ainsi nommée, parce qu'elle est plus fertile que la Pétrée & la Déserte, quoique l'indolence des peuples qui l'habitent l'empêche de produire toutes les choses qui leur seroient nécessaires ou utiles. Cest-là qu'on trouve d'excellent encens, & le meilleur caffé qu'il y ait au monde. Des grains de caffé qu'on en a transportés, & qu'on a pris soin de faire fructifier avec beaucoup de peine, sont venues les autres plantations, qui sont aujourd'hui dans l'Isle de Java en Asie, dans celles de Bourbon en Afrique, dans celles de S. Domingue & de la Martinique, en Amérique, aussi bien qu'à Surinam & à Cayenne. Nous renfermons dans l'Arabie Heureuse, deux grands pays, savoir l'Yemen & le Hijaz; le premier au midi, & le second vers le nord.

#### 1. L'Yemen.

Ce Pays, qui est proprement l'Arabie Heureuse, se divise en trois parties; ce sont d'orient en occident, le Seger ou Chihr, l'Hadramaût, & l'Yemen propre.

Méthode de Géographie.

1. Le Seger se ressent de la sécheresse des déserts qui l'avoifinent au nord & à l'orient : il est habité par le peuple de Maarah, dont le langage est un dialecte par-ticulier. La principale richesse de ce pays consiste dans l'encens qu'on y recueille en quantité : il produit aussi les plus excellens chameaux. L'Emir ou Prince, réside présentement à Fartach ou Fartash, petite ville près de la mer, dont il prend son nom: il demeuroit ci-devant à Kesem ou Caresem, un peu plus à l'occident. Sur la même côre, vers le nord, on trouve Dafar, assez bon port, Merbat & Hasec. L'Isle Socotora, qui est plus près de l'Afrique, où nous en parlerons, dépend du Prince de Fartach.

2. Le pays d'Hadramant faisoit autresois la principale partie du Royaume des Homérites, qui ont été célébres dans les Anciens. Mareb ou Saba, qui est dans les terres, en a toujours été la capitale : c'est une ville bien peuplée, & son terroir est fertile & très-sain. On étale dans l'Alcoran ses avantages, que Mahomet fait monter au nombre de douze; car il vouloir gagner ce peuple alors puissant, en l'accablant de flateries. Ce pays est aujourd'hui sous la dépendance du Prince de l'Yemen proprement dit, dont nous allons parler. On peut remarquer encore dans l'Hadramaût, Shibam, ancienne ville, avec un château, près d'une montagne très-peuplée; & Sahar, port de mer-

3. L'Yemen propre est beaucoup plus considérable que les deux pays précédens: il s'étend non-seulement sur les côtes des deux mers, la Mer des Indes & la Mer Rouge, mais encore fort avant dans les terres, aux environs d'une grande chaîne de montagnes, que l'on nomme Servat. Dans cette derniere contrée l'air est trèssain & tempéré; au lieu que vers les côtes on y ressent les plus grandes chaleurs.

On cosmoissoit ci-devant ce pays sous le nom de Royaume d'Aden, à cause d'une ville maritime très-commerçante : les Turcs en ont été les maîtres pendant quelque temps, & ils y avoient établivers 1530, deux Beglierbeis ou Bachas, l'un à Sanaa & l'autre à Zébid. Il est aujourd'hui gouverné par un Prince de la race de Mahomet, & qui en conséquence prend le titre d'Iman & de Calife, ou de chef de la Religion comme de l'Etat. Celui qui vivoit au commencement de ce siècle avoit sait bâtir la ville de Mouab où il faisoit sa résidence.

La capitale de l'Yemen est une ancienne ville nommée Sanaa, dans les terres, comme Mouab, dont elle est éloignée, vers le nord, de deux ou trois journées. Sanaa est une des plus grandes villes de l'Arabie, peuplée & très-marchande.

elle ressemble à Damas, par la quantité de ses eaux, & par ses beaux jardins. Il y a plusieurs manufactures, & ses maroquins sont meilleurs que par-tout ailleurs. Son territoire est fertile en fruits de toute espèce, mais sur-tout en cassé.

Damar est une ville assez considérable, à un quart de lieue de la nouvelle ville de Mouab: toutes deux se trouvent, aussi bien que Dafar, dans une plaine trèsagréable, & dans le voisinage du pays d'Hadramaût, lequel appartient aussi au Roi ou Prince d'Yemen, comme nous l'avons dit.

Sur la côte méridionale est Aden, belle, grande & forte ville, avec un port assez fréquenté. C'étoit la meilleure pour le commerce de toute l'Arabie, avant que les Européens se fussent avisés d'aller à Moka, parce que cette autre ville est plus près des territoires qui produisent le meilleur cassé. Il se tient à Aden de trèsbelles soires; mais ce n'est que la nuit, pour éviter les grandes chaleurs. On y a fait depuis quelques années un bel aqueduc, pour faire venir de l'eau douce.

La ville de Moka a un très-bon port, à l'entrée de la Mer Rouge, à quinze lieues du Détroit de Bal-el-Mandeb, que nous appellons par corruption Babelmandel. Cette ville n'est pas si considérable que celle d'Aden; mais depuis le com-

mencement de ce siècle, elle est devenue plus marchande. Elle contient environ dix mille habitans, presque tous Mahométans, avec quelques Arméniens & beaucoup de pauvres Juiss, dans un quartier séparé, ou une espece de fauxbourg hors de la ville; tous gens basanés, assez bien faits & extrêmement civils. Le commerce qui se fait à Moka, consiste dans le corail rouge qui se pêche sur ses côtes, & dans son cassé, qui a plus de réputation que tous les autres. La ville est entourée de murs à l'antique, moitié de terre battue avec de la paille. Il y a quatre portes & plusieurs tours, avec du canon sur quelques unes; mais il n'y a point de fossés.

Les tours qui flanquent les murs de la ville, sont habitées par des soldats, qui sont des patrouilles pendant la nuit, & qui durant le jour se tiennent sur le port & dans le Bazar pour empêcher les désordres & les friponeries; car à Moka l'on est fort jaloux de la tranquillité publique, & de la bonne police. On amene les coupables devant le Gouverneur, qui sur le rapport d'un vieil officier, qui commande ses gardes, les fait punir très-séverement. Tous ces soldats, au nombre de cinq ou six cens, s'assemblent tous les jours depuis midi jusqu'à deux heures dans la grande place, pour conduire le

Gouverneur à la Mosquée, où il se rend avec beaucoup de faste & d'appareil, accompagné de ses sils & de tout ce qu'il y a de gens considérables superbement montés; & faisant porter les drapeaux du Roi, & ceux de Mahomet & d'Ali, au son des timbales. Lorsque le Gouverneur sort de la Mosquée, toute cette Infanterie fait une décharge & toujours à balle.

Les femmes, excepté un petit nombre de celles du commun, ne paroissent jamais de jour dans les rues de Moka : le foir elles ont un peu plus de liberté, qui consiste à s'entrevisiter. S'il arrive que quelques Dames rencontrent des hommes en leur chemin, elles se rangent avec leurs femmes toutes du même côté de la rue auprès des maisons; elles laissent passer les hommes, gardant un profond silence & une grande modestie, après quoi elles continuent leur route. Elles sont à peu près vêtues comme le font en général toutes les femmes de l'Orient, dont les habits sont décrits par tant de voyageurs. Elles ont entr'autres choses un grand voile d'une toile fine de couleur qui leur cache le visage, sans les empêcher de voir à travers. Elles portent aussi de petites bottines de maroquin.

Le port de la ville de Moka est formé par deux langues de terre qui se recourbent en maniere d'arc, & représentent une demi-lune parfaite. Sur les deux pointes sont situés deux forts qui défendent l'entrée; & certe entrée, qui est d'environ une lieue de large d'un fort à l'autre, fait une maniere de rade où les grands vaisseaux sont obligés de mouiller. Le reste du port n'est pas assez profond, & ne sert que pour de médiores bâtimens.

Le pays des environs de Moka est en général fort sec, & il n'y a que de mauvaises eaux nureuses & presque salées. Tout le pays qui borde la Mer Rouge peut passer pour sec; mais le territoire de Moka est le pire de tous. Il y fait une chaleur excessive, & il n'y tombe presque jamais de pluie. Il fait ordinairement aussi chand au mois de Janvier à Moka, qu'il fait communément à Paris au mois de Juiller. Cependant les gens du pays accoutumés encore à de plus grandes chaleurs en Juin & Juillet, lorsque le vent du sud se fait sentir, croient quelque-fois avoir froid en Janvier, & les plus aisés prennent alors la veste de drap, qu'ils ne quittent d'ordinaire qu'au mois de Mars. Il est vrai que vers les neuf à de heures du matin il vient de la mer un vent de bise, qui rafraîchit beaucoup, sans quoi l'on ne pouroit résister à la chaleur.

Au nord de Moka, à quatre ou cinq

journées, l'on trouve Zebid, ancienne ville, grande & assez marchande, dont les habitans ont en abondance toutes sortes de fruits. C'est la capitale du Tehama, ou de la partie basse du Yemen. C'étoit, dit-on, la principale ville de l'ancien Royaume de Saba, dont la Reine sut rendre visite à Salomon, pour être témoin de sa sagesse; d'autres la sont venir de Mareb, dont nous avons parlé pag. 282. Betelfague ou Beit-ul-Fakih, est encore une ville considérable au nord de la précédente: c'est dans son territoir que vient le cassé le plus estimé.

# 2. L'Hijaz.

Ce Pays, qui est très-renommé parmi les Mahométans, à cause des pélerinages qu'ils sont tous obligés de faire à la Mecque au moins une fois en leur vie; est au nord-est du Yemen, & au midi de l'Arabie Pétrée. Il est assez fertile en plusieurs endroits, & bien habité. C'est un Shérif, descendant de Mahomet par Phatima sa fille, qui gouverne ce pays, sous la protection du Grand-Seigneur. On y distingue deux territoires; ceux de la Mecque & de Médine, qui en sont les principales villes.

La Mecque est à deux journées de la Mer Rouge: c'est une grande ville bien bâtie, célébre pour avoir donné naissance

Mahomet en l'année 570, & aussi parce qu'elle contient, dans une magnisique Mosquée, un petit bâtiment fort ancien que les Arabes prétendent avoir été construit par Abraham & Ismaèl leur pere. Mahomet a prescrit à tous ses Sectateurs d'y faire un pélerinage au moins une fois en leur vie; & c'est ce qui attire toujours beaucoup de monde à la Mecque. Giddah, sur la Mer Rouge, est le port de cette ville: il y a deux Commandans ou Gouverneurs, l'un de la part du Grand-Seigneur, & l'autre pour le Schérif de la Mecque; chacun d'eux reçoit la moitié des douanes que les Marchands y payent.

Médine, au nord de la Mecque, est moins considérable. Elle se nommoit anciennement Yatrib; mais Mahomer s'y étant résugié en 622, après s'être ensui de la Mecque où l'on ne vouloit pas reconnoître sa prétendue vocation divine, Yatrib sur nommée Medina-al-Nabi, la ville du prophète, & ensuite simplement Médine. On y voit le tombeau de Mahomet, qui y mourut en 637. Les pélerins de la Mecque ne manquent pas de l'aller visiter avec dévotion. Yambo & Algiar, sur la Mer Rouge, sont les deux ports de Médine.



# CHAPITRE VL LA PERSE.

#### CARTES.

M. SANSON a donné en une feuille, une Carte de la Perse; & le savant M. RE-LAND en a publié une, qui a été gravée par les soins du sieur Schenck d'Amsterdam. Mais celle de Guillaume DE-LISLE est bien supérieure, & c'est celle dont il saut saire usuge.

A Perse, une des plus considérables Régions de l'Asie, est située entre les 62 & 93 degrés de longitude, & entre les 15 & 45 de latitude septentrionale; de sorte que dans sa plus grande étendue elle peut avoir 500 lieues d'occident en orient, & 370 du sud au nord. Ses bornes sont au septentrion, la Mer Caspienne & la Tartarie; à l'orient, l'Indostan ou Empire du Mogol; au midi, l'Océan oriental ou indien, & le Golse de Bassora ou de Perse; au couchant, la Turquie Assarique & la Georgie.

# Qualité.

L'air de Perse est assez sain, quoique fort chaud sur tout vers le midi. La terre y produit toutes sortes de grains, excepté le seigle & l'avoine qu'on n'y séme point. Elle rapporte aussi beaucoup de ris, de fruits, de coton & de soie, & ensin elle nourit quantité de chameaux, de chevaux & de gibier. Le pays est médiocrement peuplé, rempli de montagnes & de déserts sabloneux. On n'y trouve point de forêts, ni de rivieres navigables, de sorte que presque tout le commerce se fait au déhors. Ce commerce consiste principalement en soies crues & travaillées, en beaux tapis; en toiles de coton & en perses qu'on pêche près de l'Isse de Bahrein, dans le Golse de Bassora ou de Perse.

#### Gouvernement.

La Perse fut autresois possédée par les Assyriens & par les Médes; mais 366 ans avant la naissance de Jesus-Christ, Cyrus ayant succédé à Astiages Roi des Médes son aïeul maternel, jetta les sondemens du Royaume des Perses, qui devint trèspuissant, & beaucoup plus étendu qu'il n'est aujourd'hui. Ce Royaume dura 228 ans, sous treize Rois, dont le dernier sut Darius Codoman, qui sut vaincu par

Alexandre le Grand, Roi de Macédoine: l'an 3 3 1 avant l'Ere Chrétienne. Les Grecs, les Romains & les Parthes le posséderent ensuite les uns après les autres, jusqu'en l'an de J. C. 227, qu'Artaxerxès, Persan, se révolta contre Artaban Roi des Parthes, & commença la seconde Monarchie des Perses; laquelle dura jusqu'en 637 , qu'Isdegerd III ayant été vaineu. les Sarrasins s'en emparerent sous Omar, leur second Khalife, ou Successeur de Mahomet. Ils conserverent la Perse jusqu'en 1056, que les Turcs Seljoucides, espece de Tartares, s'en rendirent maitres. Il y eut plusieurs sortes de Souverains jusqu'à Sophi Ismaël, qui régnoit au com-mencement du XVIe siècle, & qui est celui depuis lequel on marque l'Empire des Sophis. Cet empire a été, jusqu'à notre siècle, héréditaire, non-seulement aux fils légitimes; mais même aux na-turels, qu'on preféroit quelquefois aux autres parens. Il est monarchique & tellement despotique, que la seule volonté du Prince y tient lieu de loi, & que ce Monarque dispose absolument de la vie & des biens de ses sujets.

La minorité du Prince légitime a donné lieu dans ce siècle à plusieurs usurpateurs de se rendre maîtres de l'autorité souveraine. Après la mort de Schah-Ussein, en 1722, Mireweis se faisse d'Hispahan;

mais son autorité ne dura que trois ans. L'usurpateur Aszraf parut donc en 1725; mais son usurpation prit fin en 1728. Thamas remonta alors sur le trône de ses peres; mais il fut déposé en 1732. Mirza-Abbas, jeune Prince, trouva dans Thamas-Kouli-Kan, un protecteur apparent dans un usurpateur secret. Ce dernier ne protégea Mirza, que le temps qui lui étoit nécessaire pour établir sa propre autorité. Dès qu'il en fut venu à bout. il fit mourir son Souverain en 1736, & commença dès-lors à regner de sa propre autorité, ce qui dura jusqu'en 1747. Dans ces onze années il eut des succès heureux contre le Grand-Seigneur & contre l'Empereur du Mogol; mais son terme vint à son tour, & il fut tué en 1747, près de Kirman, & Ali-Shah, son neveu, monta sur le trône. Depuis ce temps, ce n'est que troubles, meurtres & assassinats dans ce Royaume, qui a été livré, non pas à un seul, mais en même temps à plusieurs tyrans.

# Mœurs. Langue. Religion.

Les Perses ont la taille médiocre, le corps assez bien pris, & le visage un peu basané. Ils se sont raser les cheveux & la barbe, excepté la moustache qu'ils ont fort grande. Ils sont aussi fort propres, spirituels, prudens, braves, honnêtes,

civils aux étrangers; mais grands faiseurs de complimens & un peu menteurs. Cependant ils font bons amis, & si fideles dans leur amitié, qu'ils la préférent au sang & à la naissance. Ils aiment les arts, les sciences & la guerre, dans laquelle leur cavalerie est plus estimée que leur infanterie; au contraire de celle des Turcs. Ils entendent peu la navigation, quoiqu'ils soient proche de trois mers; & c'est pour cela qu'ils se servirent des vaisseaux anglois pour chasser les Portugais d'Ormus. Ils ne sont guère plus adonnés au commerce de terre, puisqu'ils le laissent presque tout faire aux Arméniens. Leurs plus grands ememis sont le Turc, le Grand Mogol, & les Tartares Ufbecs. Leur langue approche fort de l'A-rabe, & leur Religion est la mahométane de la secte d'Ali, gendre de Mahomet. Le Roi ou Sophi de Perse fait sa résidence ordinaire à Ispahan, capitale de fes Etats.

# Division.

Les Géographes ne sont pas d'accord, touchant le nombre des Provinces de Per-se. Les uns lui en donnent plus, les autres moins. Ceux qui les réduisent à douze paroissent les mieux fondés. Les noms qu'ils leur donnent sont:

1. L'Irak Agémi. 2. Le Chusistan.

3. Le Farsistan ou 8. Le Khorasan. Fars. 9. L'Estarabath.

4. Le Kerman. 10. Le Kilan.

5. Le Sigistan. 11. L'Aderbigian.

6. Le Zablistan. 12. L'Iran ou Pro-

7. Le Candahar. vince d'Erivan.

#### I. L'Irak Agémi.

Cette Province est la plus grande du Royaume. Sa longueur est de 200 lieues, & sa largeur de 150. Elle est toute du domaine du Roi, & n'a point de Gouverneur comme les autres Provinces. L'air y est sec & sain, la terre en général peu fertile, par le manque d'eau, & les montagnes qui y sont en grand nombre, toutes couvertes de chardons.

Sa capitale est Ispahan, qui l'est aussi de tout le Royaume, de même que la réssidence du Sophi. Cette ville, dont le nom, en persan, est Séphaon, est située sur le Zenderoud, au 32 dégré 30 minutes de latitude: elle est pour la longitude de 50 dégrés 30 minutes plus orientale que l'Observatoire de Paris. Si on y comprend ses vastes fauxbourgs, Ispahan a plus de dix lieues de circuit; mais il y a quantité de jardins & de places publiques. Celle du Meidan, où l'on tient le grand marché, est la plus belle de toute la Perse, & n'a point de semblable en Europe. Les maisons d'Ispahan sont assez basses, & n'ont que deux

N iv

ou trois étages. Elles ont presque toutes leurs toîts en terrasse, où l'on se promene. L'on y couche même en été, pour y jouir de la fraîcheur de l'air. Le commerce qui se fait en cette ville est fort considérable. Il consiste principalement en soies crues, en étosses d'or, de soies & de coton les plus belles de toute l'Asie, de même qu'en tapis les mieux travaillés qu'il y ait au monde. Ce commerce se fait non-seu-

lement avec les Indiens, les Arméniens, les Géorgiens & les Juifs; mais aussi avec les François, les Anglois, les Hollandois & les Italiens. Les Catholiques ont à Ispahan trois Couvens de Religieux, dont l'un est d'Augustins espagnols, l'autre de Carmes italiens, & le troisième de Capucins françois. Le plus beau fauxbourg de cette ville est celui de Julfa, Zulfa on Tzulfa, où il y a plus de 3000 maisons,

toutes affez bien baries.

Plusieurs Auteurs sont monter le nombre de ses habitans à onze cens mille ames. Ceux qui y en mettent le moins, assurent qu'il y en a six-cens mille. Le nombre des édifices est prodigieux. On en compte vingt-neus mille quatre cens soixante-neus dans l'enceinte de la ville, & huit mille sept cens quatre-vingt au dehors, tour compris, les Palais, les Mosquées, les Bains, les Bazars, les Ca-

ravanserais & les Boutiques; car les Boutiques, fur tout les grandes & les mieux fournies, sont au cœur de la ville, séparées des maisons où l'on demeure. On trouve toujours une telle foule dans les Bazars, que les gens qui vont à cheval, font marcher devant eux des valets à pied pour fendre la presse & se faire passage, parce qu'on y est continuellement embarassé: Il est vrai que c'est le seul endroir où il se trouve une si grande affluence de peuple, & l'on va fort à l'aise dans les autres quartiers de la ville. Cependant si l'on fait réflexion que les femmes en Perse, hors celles des pauvres, sont enfermées & ne sortent que pour affaires, on trouvera que cette ville doit être extrêmement peuplée.

Ispahan est bârie le long de la riviere de Zenderoud, sur laquelle il y a trois beaux ponts; l'un qui répond au milieu de la ville, & les deux autres aux deux extrémités, à droite & à gauche. Quoique l'eau en soit fort légere & fort douce par-tout, on ne se donne pas la peine à Ispahan d'en aller chercher, parce que l'eau des puits est également douce & lé-

gerė.

Les murs de cette ville ont environ vingt milles de tour. Ils sont de terre, assez mal entrerenus, & tellement converts par les maisons & par les jardins, qui y touchent tant au dedans qu'au dehors, qu'il faut en plusieurs endroits les chercher pour les appercevoir. Il en est de même dans les autres villes du Royaume; c'est ce qui a trompé quelques voya-geurs, qui ont rapporté que les villes de Perse n'ont point de murailles; tout au contraire, il y en a peu qui n'en aient. Ispahan a de plus un château & un fossé. La beauté de cette ville consiste particuliérement dans un grand nombre de Palais magnifiques, de maisons gaies & riantes, de Caravanserais spacieux, de fort beaux Bazars, des canaux & de rues dont les côtés sont couverts de fort grands arbres; mais les autres rues sont érroites, mal unies & tortues, de maniere que bien loin de voir d'un bout à l'autre, on ne sauroit du milieu voir deux cens pas devant soi. Ces rues sont aussi entrecoupées par des Bazars ou Marchés couverts. Le pis est qu'elles ne sont point pavées, non plus que les rues des autres villes de Perse. Mais comme d'un côté l'air y est fort sec, & que de l'autre chacun arrose devant sa maison matin & soir, il n'y a ni autant de crote, ni autant de poussière qu'ailleurs; mais il y a trois autres incom-modités assez considérables. L'une que les rues étant voutées & creuses, à cause des canaux souterreins qui passent par tous les endroits de la ville, il y arrive quelquesois des écroulemens, où les gens de cheval courent risque de se tuer. L'autre, qu'il y a dans les rues des puits à sleur de terre, où l'on court le même danger, si l'on ne regarde bien devant soi. La troisséme incommodiré, qui est fort désagréable, est que les égouts des maisons sont tous dans les rues sous le mur de l'édissee dans de grands trous, ou l'on jette toutes

les immondices du logis.

La construction d'Ispahan est fort irréguliere. De quelque côté qu'on la regarde, elle paroît comme un bois où l'on ne peut discerner que quelques dômes avec des tourelles fort hautes, qui y sont attachées, & qui servent de clochers aux Mahométans. Cette ville, la plus grande & la plus belle de tout l'Orient, renferme des habitans de toutes Religions, Chrétiens, Juifs, Mahométans, Gentils, Adorateurs du feu, & l'on y voit des Négocians de toute la terre. C'est aussi la plus docte ville de tout l'Orient, & d'où la science se répand particuliérement dans les Indes. Les Mémoires de Chardin portent qu'il y a dans l'enceinte de ses murailles, 162 Mosquées; 48 Colléges; 1802 Caravanserais; 273; Bains; 12 Cimetieres. Sur quoi il faut remarquer qu'en Perse les Cimetieres sont pour la plupart hors de la ville.

Cashin ou Caswin, ville fort grande & N vj

peuplée de plus de cent mille habitans, recueille dans fon voisinage le plus excellent raisin de Perse. On en transporte de sec par-tout le Royaume, & on en fait aussi du vin très-délicieux; mais le plus violent qu'il y ait au monde. Caschan, grande ville avec de beaux fauxbourgs, fait un bon commerce de ses étoffes de soie & de coton. Kom, grande ville, mais mal peuplée, recueille dans sa plaine beaucoup de ris & des fruits excellens, sur tout des grenades qu'on estime fort. Yesd, assez grande, mais fort peu habitée, fait les plus beaux tapis de Perse, & a les plus belles femmes du Royaume. Soltanie, que quelques uns mettent mal dans l'Aderbigian, montre plus de ruines, que de maisons. Hamadan, que l'on croit l'ancienne Echatane, capitale des Rois de Médie; Kengavar, Sava, Kermoncha & Naim, font d'autres endroits moins con-Gdérables.

# 11. Le Chusistan.

Cette Province, qui est au sud de l'Irak Agemi, a pour capitale Suster, assez grande ville sur le Tiritiri ou Coron. On croit qu'elle est l'ancienne Suse. Ehawas ou Ahawas; Bander-Rick, port de mer; & Madar.

III. Le Farsistan ou vraie Perse. Schiras, près des ruines de l'ancienne Persepolis, en est la capitale. C'est une fort grande ville, située dans une plaine aussi agréable que fertile, particulièrement en bon vin, & l'on y trouve beaucoup de Juiss. Lar, assez grande ville, & autresois la capitale d'un Royaume de même nom. Elle a un château où l'on renserme les prisonniers d'Etat. Giannaba, Nagira & Siras sont sur la mer, aussi-bien que Bendemier & Cheilo; mais Jarcoia, Estacher & Rudhan, sont dans les terres au nord de Schiras.

#### IV. Le Kerman.

En continuant par l'est, se trouve le Kerman. Cette Province se divise en Kerman propre & en Mekran, dont quelques-uns

font une Province particuliere.

1. La capitale du Kerman propre, est Kerman, ville assez grande, mais sort peu habitée, & dont toute la richesse consiste en vases de terre, qu'on y fait & qu'on estime presqu'autant que la porcelaine. Bermasir, Gomrom ou Gombru, que quelques-uns nomment Bender-Abasses, ville & port de mer, est sort marchande, & sait tout le commerce que faisoit autresois Osmus, qui n'en étoit éloignée que d'une lieue. Conque ou Bander-Congo, est aussi un port de mer.

L'Isse d'Ormus, à l'entrée du Golfe de Perse, est sont perire; mais elle a eu auMéthode de Géographie.

trefois des Rois particuliers & une ville
de même nom, qui passoit pour une des
plus marchandes & des plus riches de
toute l'Asie. Les Portugais, commandés
par le Duc d'Albuquerque, la prirent en
1507, & y bâtirent une forte citadelle;
mais elle sur reprise en 1622, avec le secours des Anglois, qui étoient jaloux des
Portugais, sa forteresse rasée, & son
commerce transporté à Gomron on Bender Abassi. L'Isse d'Ormus manque d'eau
douce, & ne donne que du sel.

2. Le Mekran a pour capitale Mekran, assez grande ville sur le Basut. Almansura, Guadel, & Debil sont des ports de mer. Jasques en est un autre, & la capitale d'une Principauté tributaire du Roi de Perse. Ker, Fihr & Rasec sont

dans les terres.

# V. Le Sigistan ou Ségestan.

Il est au nord du Mékran; mais fort rempli de montagnes. Il a pour capitale Sigistan ou Ségestan, & les petites villes d'Araba & de Masnick.

# VI. Le Zablistan ou Sablestan.

Ce pays, qui est entre le Sigistan & le Candahar, est d'même température que, le précédent. Il a pour capitale Bust ou Bost, ville avec un château, qui passe

pour un des plus forts de toute la Perse. Sarenza, Becsabath, Sarvan.

#### VII. Le Candahar.

Cette Province a été long-temps un théâtre de guerre entre les Rois de Perse, & les Empereurs du Mogol; mais enfin elle est restée aux premiers, qui y ont un Gouverneur. Sa capitale est Candahar, ville assez marchande, le grand passage de l'Inde en Perse, & la plus forte ville du Royaume. C'est de cette ville & de ce pays que sont venus les Aghvans, sous la conduite de Mireweis & d'Aszraf, usurpateurs du trône en 1722 & 1725.

# VIII. Le Khorassan.

C'est un pays assez sertile, & d'où vient la meilleure soie de toute la Perse. Il est situé au sud-est de la Mer Caspienne. Il a pour capitale Hérat, assez bonne ville, qu'on appelle autrement Sargultzar, ou ville des roses, qui y sont en plus grande quantité qu'en tout autre lieu du Royaume. Meschet ou Mexat, nommée aussi Thous, plus grande, plus belle, & meilleure, a le tombeau magnisque du Prophete Iman-Riza, que les Turcs aussi bien que les Perses, y vont visiter par dévotion. Nisabar sait un grand comp

merce de fes sabres, les plus estimés qu'il y ait au monde.

# IX. L'Estarabath ou Estarabad.

Ce pays est au sud-est de la Mer Caspienne, & plusieurs le joignent au Mazanderan ou au Kilan. On y trouve les villes d'Estarabath ou Astrabad, & d'Anul, dont la premiere est la capitale & plus considérable.

#### X. Le Kilan.

. Cette Province, située au sud-ouest de la Mer Caspienne, se divise en Kilan pro-

pre, & en Mazanderan.

1. Le Kilan, petite Province environée de hautes montagnes, est un pays abondant en soie. Il n'a de villes remarquables que Rescht, sa capitale, à deux lieues de la Mer Caspienne, où la paix entre la Russie & la Perse sut conclue en 1734. Astara, Senguerhasara, Kestker, & Lenkera sur la Mer Caspienne.

2. Le Mazanderan ou Tabristan, dont quelques-uns font une Province particuliere, est situé au sud de la Mer Caspienne. On y remarque les villes de Ferhabath & d'Escref, dont la premiere située sur le bord de cette Mer, est médiocrement grande, assez belle, & la capitale de ce

# XI. L'Aderbigian.

Cette Province qui est entre l'Iran, le Kilan, & l'Irak - Agemi, se divise aussi en deux parties, qui sont l'Aderbi-

gian propre, & le Schirvan.

1. L'Aderbigian propre a pour capi-tale, Tauris, la seconde ville de Perse en rang, en grandeur, en beauté, en richesse, en commerce, & en nombre d'habitans. Elle est située au pied d'une montagne & au bout d'une plaine, sans fortifications, & même sans murailles. Un suisseau appellé Spintcha passe au travers, & il en coule un autre près de la ville, lequel se nomme Agi, c'est-à-dire, Salé, parce que six mois durant l'eau en est falée par des torrens qui s'y jettent après avoir passé sur des terres convertes de sel. Cette ville est très-marchande, & l'on y travaille fort en soie, en coton, en or, en peaux de chagrin, de même qu'en turbans les plus beaux de Perse. Son commerce s'étend non-seulement dans tout le Royaume; mais aussi dans la Turquie, la Georgie, la Russie & la Tartarie. Elle a été le théâtre d'une longue guerre entre les Perses & les Turcs, qui l'ont prise & reprise plusieurs sois; mais enfin les pre-

306 Méthode de Géographie. miets l'ont toujours gardée depuis l'an.". 1603, que Cha-Abas la reprit sur les Turcs. Sa grande place est la plus vastequi soit au monde, & les Turcs y ont plusieurs fois rangé 30000 hommes en bataille. Les Turcs prirent cette ville en 1726; mais ils furent obligés de la rendre aux Persans en 1736. Tauris passe communément, quoique avec peu de certitude, pour être l'ancienne Echatans, où les Rois de Médie faisoient leur séjour, où le Général Parménion fut tué, & où Epheltion, favori d'Alexandre, fut enterré avec une magnificence royale. Il y a plus d'apparence que l'ancienne Echatane étoit à Hamadan, dans l'Irak-Agemi, comme nous l'avons observé. Ardevil est aussi une assez grande & bonne ville, où l'on voit plusieurs tombeaux des Rois de Perse. Marant ou Amarant est presque de même grandeur, mais moins peuplée & moins marchande. Sa situation : est dans une plaine aussi agréable que fertile. Niscowa est une assez bonne ville sur la Mer Caspienne. Salmas, Uruna, & Oromi sont sur le lac Kanudhan. Meragne en est plus éloignée.

2. Le Schirvan est situé à l'ouest de la Mer Caspienne. Sa capitale est Schamaki, ville autrefois plus grande & plus peuplée qu'elle n'est aujourd'hui. Derbent, forte place avec un port sur la Mer Caspienne,

est le grand passage de la Perse dans la Circassie & dans la Russie. Les Russiens s'en rendirent maîtres en 1722. Baku, asse bonne petite ville, donne quelquesois son nom à la Mer Caspienne, sur laquelle elle est située. Les Russiens la prirent en 1723.

#### XII. L'Iran ou Province d'Erivan.

Cette Province a pour capitale Erivan , ville assez grande, mais sale, pleine de jardins & de vignes, & sans aucun beau bâtiment, que celui du Gouverneur, qui est dans la forteresse. Cette forteresse, quoique irréguliere & bâtie à l'antique, est extrêmement forte par sa situation entre des précipices & des montagnes qui la rendent presque inaccessible. Elle est de figure ovale, & pouroit passer pour une petite ville, puisqu'elle à 4000 pas de tour & contient près de 800 maisons. Il n'y demeure que des Persans naturels, & les Arméniens, qui y ont des boutiques, où ils travaillent & trafiquent de jour, sont obligés de les fermer le soir, & de s'en retourner dans leurs maisons. Karasbag est une ville médiocrement grande, & assez bonne. Nacksivan & Julfa ou Zulfa, ne montrent presque plus que des ruines de deux grandes villes qu'elles. ont été. La premiere, si l'on en croit les Arméniens, doit être la plus ancienne

yole du monde, puisque, selon eux, Noé y habita avec toute sa famille, & avant le déluge, & après qu'il sur descendu de la montagne d'Ararat, où l'arche s'étoit arrêtée: mais tout cela est fort incertain, & avancé par des gens aussi ignorans que superbes. Ichmiazin ou Trois-Eglises, est un gros bourg, le sanctuaire des Arméniens, & la résidence ordinaire de leur Patriarche.

# CHAPITRE VII.

## L'INDE.

ON n'a d'abord donné le nom d'Inde, qu'à cette partie de l'Asse arrosée par l'Indus, grande riviere dont nous décrirons le cours dans un moment. Dans la suite on l'a donné par extension à toute la partie de l'Asse méridionale, bornée au nord par la Tartarie, à l'orient par la Chine, à l'occident par la Perse, & baignée par la mer, dans laquelle deux grandes Presqu'isses s'avancent forr loin au midi.

Cette vaste Région a plus de six cens lieues du midi au nord, & presqu'autant du levant au couchant, dans sa plus grande étendue. On la divise en trois grandes parties: l'Indostan ou Empire du Mogol, qui en occupe toute la partie septentrionale; la Presqu'isse occidentale ou en-deçà du Gange, & la Presqu'isse orientale, on au-delà du Gange.

L'air est dissérent dans l'Inde, à cause de son étendue, mais généralement chand. La terre y est fertile en ris, en millet & en toute sorte de fruits. On y cultive quantité de cannes de sucre. On y recueille beaucoup de coton, dont on fait les mousselines, & autres toiles blanches & peintes; & quantité de soie, dont on fait de très-belles étoses. L'Inde a aussi beaucoup de mines d'or, d'argent & de diamans; on pêche de sort belles perles le long de ses côtes.

Les Indiens différent à l'égard de la couleur. Vers le nord, ils ne sont que basanés; vers le midi, ils sont entierement noirs. La plupart sont idolâtres; mais il y a beaucoup de Mahométans. On y rencontre aussi des Juiss en assez grand nombre, & des Chrétiens. Ceux qui portent le nom de Chrétiens de S. Thomas, sont des Indiens originaires, qui prétendent que l'Apôtre S. Thomas a planté la fei dans leur pays.

Les Indiens Idelâtres sont partagés en quatre Sectes principales, qui se haissent tellement, que ceux d'une Secte n'ont au-

cun commerce avec ceux d'une autre : ils ne voudroient pas même manger ensemble. Ces quatre Sectes font, les Brachmanes, dont la secte est fort ancienne & la plus savante; les Rasbutes, qui servent dans la cavalerie de l'Empereur du Mogol, dont ils sont les meilleures troupes; les Banians, qui s'occupent du négoce dans les Indes, comme les Juifs en Europe. Ils croient la Métempsichose, ne mangent point de chair, & ne tuent pour cette faison aucune bête, non pas même les insectes qui les incommodent. La quatriéme secte est celle des Soudras, qui composent l'Infanterie de l'Empereur du Mogol.

On voit dans les Indes un grand nombre de Fakirs, espece de Religieux ou de Derviches, qui courent le pays en demandant l'aumône. Il y en a de Ma-

hométans & de Paiens.



# ARTICLE PREMIER. L'INDOSTAN OU L'EMPIRE

DU MOGOL.

#### CARTES.

L'Empire du Mogol a été donné en une feuille par Fréderic de WITT, Géographe Hollandois. M. SANSON l'a aussi publié en une feuille. On a l'Inde, avec la Chine, par Guill. DELISLE, dont on peut commencer à faire ici usage.

L'INDOSTAN ou Empire du Mogol, comprend la partie septentrionale & la plus considérable de l'Inde. Il est situé entre les 18 & 36 degrés de latitude septentrionale. Son étendue est de plus de cinq cens lieues de l'ouest à l'est, & de plus de trois cens du nord au midi. La Perse le borne à l'orcident; la Tartarie, au nord & à l'orient; les deux Presqu'isses & le Golse de Bengale le bornent au midi.

L'air en général y est assez sain, le pays fort peuplé & le terroir très-fertile, excepté en quelques Provinces, qui vers le nord confinent à la Tartarie. Les principales 12 Méthode de Géographie.

productions du pays sont le ris, le millet, l'opium, les citrons, les grenades, les sigues, les granges, la soie, le coton. Il y a aussi beaucoup de bétail & d'Elephans, des rhinoceros, des chameaux, des dromadaires, des busses, des élans, des lions, des tigres, des léopards, des pantheres, & quantiré de singes. Ces derniers désolent souvent les habitans, même ceux des villes. Mais les tortues, qui sont en grand nombre, sont plus utiles. On y trouve ensin des mines d'or, d'argent, de diamans, & de pierreries, qui sont la principale richesse des cet Etat.

Les principales rivieres de l'Indostan, sont l'Inde & le Gange, qui l'arrosent

du nord au midi.

L'Inde est appellé Sinde par les Indiens, ce qui signisse proprement, Fleuve ou Riviere par excellence. Il prend sa source à des montagnes qui sont au nord vers la Bukarie, & qu'on appelle dans le pays Hendou-Kesh, c'est-à-dire Montagnes de l'Inde. Il arrose du nord au midi la partie occidentale de l'Inde. Son cours est de plus de deux cens cinquante lieues, & il se jette dans la mer, par plusieurs embouchures; mais il n'y en a que deux qui soient considérables.

Les Indiens sont dans l'opinion que les eaux du Gange sortent dans la Province de Siba, la premiere de l'Indostan que

. ce

ce fleuve traverse, d'un rocher figuré comme la tère d'une .... comme la tête d'une vache, que l'on sait être un animal sacré parmi eux. Mais cette prétendue source du Gange, (dir M. d'Anville, dans ses Eclaircissemens fur le Carte de l'Inde, ) n'est que son issue des montagnes, qui dérobent aux Indiens · la connoissance du Tibet. Des gens inftruits dans les mathématiques ayant, par les ordres de Can-hi, Empereur de la Chine, pénétré jusqu'aux sources de ce fleuve, le pays & la route qui les y avoient conduits ont été décrits. Par ce moyennous avons appris, qu'au pied des Monts Kentaissé, le Gange, formé de plusieurs fources, traverse successivement deux grands Lacs, & prend fon cours vers lecouchant, où la rencontre d'une chaîne de montagnes le fait tourner vers le sud, & se replier même entre le levant & le sud, jusqu'à ce que dirigé déterminément vers co dernier côté, il entre dans l'Inde, par le détroit de Kupelé, qui est un lieu serré entre les montagnes qui séparent l'Inde d'avec le Tiber. Le Gange couleensuite du nord au midi, & se jette dans la mer au Golfe de Bengale, qui fait la séparation des deux Presqu'isses de l'Inde, l'une en-deça & l'autre au-delà du Gange. Des deux principaux bras par lesquels le Gange se décharge, celui de la gauche est appellé le grand Gange, & celui Tone VII.

4 Méthode de Géographie.

de la droite, le petit Gange. Le premier est moins connu que celui de la droite, sur lequel les Européens ont fait leurs établissemens, & qui est le canal ordinaire dont ils se servent pour entrer dans le pays. L'espace rensermé entre ces deux bras, est coupé d'un grand nombre de bras particuliers, dérivés des principaux. Le terrein qui borde la mer dans cet intervalle, est couvert d'une forêt épaisse & continue, qui n'est coupée que par ces dissérens canaux, entre lesquels la nature a pratiqué des communications dans ce terrein presqu'aussi bas que le niveau de la mer.

Les Indiens ont une si grande vénération pour le Gange, qu'ils y font répandre leurs cendres, persuadés que c'est le chemin du salut. Ils y jettent leur or & leur argent. Une de leurs grandes dévotions consiste à s'y baigner. Son-eau est la plus saine & la plus légere qu'il y air en Asie.

L'Empire du Mogol a été fondé dans le XIV<sup>e</sup> siécle, c'est-à-dire depuis l'an 1370 jusque vers l'an 1400, par le fameux Timur-Bec, ou Tamerlan, le plus grand conquérant des Tartares, & qui avoit soumis une grande partie de l'Asse. Cependant il a'est resté à ses descendans que le seul Empire du Mogol.

L'Empereur est un des plus siches Prin-

ces du monde, sur-tout en diamans & en pierreries. Son revenu annuel monte à plus de 380 millions de fixe de fon Domaine. & du moins autant des parties casuelles. Ce Prince est Mahométan de la Secte d'Omar, & entretient une bonne correspondance avec le Turc, pour en avoir du secours contre les Persans : ses plus grands ennemis. Outre l'Indostan, cet Empereur possede encore le Décan propre, & a pour tributaire le Roi de Golconde dans la Presqu'isse occidentale de l'Inde. Les habitans du Mogol sont d'assez belle taille, mais bazanés, quoiqu'ils ne soient pas si noirs que ceux des deux Presqu'isles de l'Inde, en comparaison desquels on les appelle blancs. Ils ne manquent pas d'elprit & sont assez affables aux étrangers; mais ils sont fort intéressés, fainéans, & d'une inclination plus amoureule que guerriere.

## Division.

L'Indostan se divisoit autrefois en 37 Royaumes, dont voici les noms.

| I. | angra. 👑   | 8. Derar       |
|----|------------|----------------|
| 2. | Attock.    | 9. Buchor.     |
| 3. | Baçar.     | To. Cabul.     |
| 4. | Bankaisch. | 11. Candish.   |
| 5. | Balagare.  | 12. Cachemire. |
| 6. | Bando.     | La. Chitor:    |

7. Bengale. 14. Delly. O i

| 316 Méthode a       | le Géographie.          |
|---------------------|-------------------------|
| 15. Gor.            | 26. Mevat.              |
| 16. Gualeor.        | 27. Multan.             |
| 17. Guzurate or     |                         |
| Cambaye.            | 29. Naugracut.          |
| . 18. Hayaçan.      | 30. Patna.              |
| 19. Jamba.          | 31. Pengab.             |
| 20. Jenupar.        | 32. Pitan.              |
| 21. Jesselmere.     | 3.34 Sambal.            |
| . 22. Jesuat.       | 34. Siba.               |
| 23. Kakarès.        | 35. Soret.              |
| 24. Kanduana.       | 36. Tatta.              |
| 25. Malvay.         | 37. Udeess.             |
| Aujourd'hui l'En    | pire du Mogol se di-    |
| vise en dix-neuf C  | Souvernemens, qu'on     |
|                     | ers noms, suivant l'or- |
| dre qu'ils tiennent |                         |
| . I. Delly ou Je-   |                         |
| han-Ábad.           | 11. Jagannat ou         |
| 2. Agra.            | Bengale.                |
| '3. Lahor.          | 12. Kachemire.          |
| 4. Asmere.          | 13. Cabul.              |
| 5. Guzurate.        | 14. Tatta.              |
| 6. Malova.          | 15. Aureng-Abad.        |
|                     | 2 21 212                |

7. Patna. 16. Candilch.

8. Elabassou Holabass. 18. Baganala. 19. Varada. 9. Haoudi.

7. Patria.

Ces dix neuf Gouvernemens généraux se subdivisent en Serkars ou Gouvernemens particuliers, & contiennent de plus les Etats de quelques Rayas, ou Princes tributaires du Grand Mogol.

## I. Gouvernement de Delly.

Ce Gouvernement, qui est au milieu de cet Empire, contient les anciens Royaumes de Jenupar, de Jamba & quelques pays de Rayas. Il porte le nom de Delly, son ancienne capitale, qui n'est plus 'aujourd'hui qu'un fauxbourg d'une nouvelle ville, appellée Cha-Jehan-Abad, & par abréviation Jehan - Abad, parce qu'elle fut bâtie par ces Empereurs en 1625. Cette nouvelle ville, aujourd'hui la résidence du Mogol, & regardée pour cela comme la capitale de son Empire, est située sur le bord de la riviere de Gemna. Elle est grande, belle, défendue par une forteresse assez vaste, & entourée de murailles de briques, si ce n'est du côté du vieux Delly, le plus grand de ses deux fauxbourgs. La Cour du Mogol est fort superbe; le Palais împérial a une demilieue de tour; c'est-là qu'on voit ce fameux trône, le plus riche & le plus magnifique de l'Univers, batí par Cha-Jehan, & estimé plus de soixante millions. Delly ou Jehan-Abad est éloigné d'Agta d'environ 37 lieues, au nord. C'est dans la même sîtuation qu'est Jenupar, autrefois Royaunie. Jamba , antrefois Royaume, est fort à l'est en allant vers le Gange, aussi-bien que Serenegal, qui est suit ce grand seuve, & qui sert de résidence

318 Méthode de Géographie.

à un Raya. On sait que c'est à Jehan-Abad qu'est arrivée à l'Empereur du Mogol cette triste & cruelle aventure, où après avoir été fait prisonnier en 1739, par Thamas-Kouli-Chan, possesseur du trône des Perses, ce dernier enleva tous les riches trésors du Mogol, qui étoient dans huit souterreins de son Palais, dont quatre se trouvoient remplis d'argent en barres, deux pleins de lingots d'or, un de pierres précieuses, & un huitième de riches présens. Toutes ces richesses furent transportées à Ispahan, & on les estima plus de quatre milliars de valeur réelle. Les soldats & les officiers du Persan n'en eurent pas moins pour leur part. Mais le Person sit un acte de générolité à l'égard de son prisonnier : il le conduisit lui-même à Jehan-Abad, le rétablit sur son trône, & lui fit les plus fanglans reproches sur sa lâcheté & sa mollesse, indignes d'un Prince.

## II. Gouvernement d'Agra.

Ce Gouvernement est au sud de celui de Delly. Sa capitale est Agra, qui peut passer pour celle de tout l'Empire. C'est une ville très peuplée, bien bâtie, la plus grande des Indes, autresois le séjour des Empereurs du Mogol. Elle a près de 24 lieues de circonférence; & pouroit armet seule 200 mille hommes. Sa situation

dans un terrein sabloneux, sur le bord du Gemna, fait que l'air y est extrêmement chaud & incommode. Ses rues, quoique fort larges, sont aussi très-mal pavées; mais cela n'empêche pas qu'il n'y ait une grande affluence de monde, & qu'il ne s'y fasse un grand commerce. Agra est ceinte d'une muraille de pierres de taille rouges, & d'un fossé de plus de 30 toises de large. L'ancien Palais des Empereurs, 2, dit-on, 25 milles, c'est-2dire, douze lieues de circuit; c'est le plus magnifique de toute l'Asie, & l'on y voit deux pavillons sur lesquels il y a des plaques d'or. Gualeor est une ville assez grande, mais mal peuplée. Secandra, Mogol, Doulpore, Amedipore & Itay, font du même Gouvernement.

# III. Gouvernement de Lahor ou Pengab.

Il est au nord-ouest de celui de Delly, & contient les anciens Royaumes de Lahor, de Pengab, de Bankish, d'Attock, & le pays de Hendowns. Sa capitale est Lahor, à un quart de lieue de la riviere de Ravey. Cette ville est grande, belle, & ornée d'un Palais assez bien bâti, où les Empereurs du Mogol ont fait autresois leur résidence. Fetipore. Atteck, ville considérable, à la jonction de l'Inde & du Tshenav, & autresois capitale du Royaume de même nom, sur prise & pillée

320 Méthode de Géographie. par les Persans en 1739. Emenbad, sur la riviere de Ravi, sur aussi prise par les Persans, & rendue peu après. Hendowne, capitale du pays des Hendowns.

# IV. Gouvernement d'Asmere ou Bando.

Il est à l'ouest de celui d'Agra, & comprend les anciens Royaumes de Jesselmere & de Bando, avec leurs villes de même nom. Asmere est la capitale, & la meilleure ville du Gouvernement, qui porte son nom. Jesselmere ou Giemere, est aussi une assez bonne ville, à l'ouest d'Asmere & de Bando.

# V. Gouvernement de Guzurate ou de Cambaye.

On le trouve au sud-onest, sur la côte occidentale de la Presqu'isle de l'Inde, entre les 21 & 24 dégrés de latitude. Il avoit autresois le titre de Royaume. Il renserme aujourd'hui les Etats des Rayas de Rana, de Mirsa & de Bargant. Sa capitale est Cambaye, assez grande ville; mais beaucoup moins peuplée & moins marchande qu'elle n'étoit autresois. Elle est située dans l'ensoncement du Golse qui porte son nom, où elle a un très-bon port; mais qui dans les basses marées est quelquesois à sec. Surate, ville médiocrement grande, assez belle, bien peuplée.

& la plus marchande, non seulement du Mogol; mais aussi de toute l'Asie. Elle est simée sur la riviere de Tapta, qui à quatre lieues au-dessous se perd dans le Golfe de Cambaye. Cette riviere peut à peine porter des barques de 70 à 80 tonneaux, & l'on est obligé de décharger les marchandises à Sohali, qui est près de son embouchure. Le principal commerce de Surate, consiste en étosses de soie, de coton & d'or; en drogues, en épiceries, en perles & en diamans. Les Anglois & les François y ont le fort de leur négoce. Amadabath, ville grande, riche & bien peuplée, avec un bon château. Daman, au midi de Surate, bon port, & forteresse aux Portugais, de même que, Diu, petité ville très-forte, dans une lse de mêmé nom, près du Golfe de Cambaye. Baroche, entre Cambaye & Surate, a une mine d'agathe, & l'on y fabrique de belles étoffes. Goga est un bourg sur le Golfe; mais très commerçant. Bisantagan, au centre de Guzurate, a de très-bonnes fabriques.

### VI. Gouvernement de Malova.

Hest à l'est du Guzurate, & renserme les anciens Royaumes de Malvay & de Chitor. Ses principales villes sont Rantipore, capitale, Ougel & Chitor. On dit que cette dernière ville servoit de résidence

322 Méthode de Géographie. au Roi Porus, qui fut vaincu par Alexand dre le Grand.

#### VII. Gouvernement de Patna.

Il est au nord-est du Gouvernement de Delly, & comprend les anciens Royaumes de Patna, de Bakor, de Jesuat & d'Udessa, avec quelques pays de Rayas. Il a les villes de Patna, capitale, au nord-est, vers les montagnes, Sirino, Jenupar, Sambal, Bikaner & Baçar.

# VIII. Gouvernement d'Elabass ou d'Holabass.

Ce Gouvernement est au sud-est d'A-gra, & renserme les anciens Royaumes de Narvar & de Mevat. Il a les villes d'Elabass, capitale, sur le Gange, de Gehud & de Narvar, dans le Mevat.

# IX. Gouyernement de Haoud ou Bankisch.

Il est au nord-est des Etats du Mogol, & comprend les anciens Royaumes de Naugracut & de Kakarès. Ses villes principales sont Beishar, Naugracut, Callamaika, Purhola & Dankaler. Les deux dernieres sont dans le Kakarès.

#### X. Gouvernement de Multan.

Ce Gouvernement est à l'occident, sur

le seuve de l'Inde. Il renserme les anciens Royaumes de Multan & de Hayacan, avec les villes de Multan & de Sereport dans le premier, & de Chutzan & Huche dans le second.

## XI. Gouvernement de Jagannat ou Bengale.

Il est à l'orient, arrosé par la partie inférieure du Gange; c'est l'ancien Royaume de Bengale, grand & très-fertile en fucre, en ris, en bétail, en soie, en fruits, en salpêtre, en lacque, en cire, en muse & en opium. On y fait aussi de belles étoffes, qui sont fort recherchées des Anglois & des Hollandois. Bengale est le nom d'un pays, & non pas d'une ville, qui, dit on, ne fut jamais, quoique marquée dans la plupart des Cartes, même Hollandoises. La capitale est, à ce qu'on croit, Ougely, nommée aussi Hougli, ville fort marchande, & où les Hollandois ont un Bureau, le plus considérable des Indes, après celui de Batavia. D'autres cependant croient que Daca en est la capitale. C'est une espece de ville forr étendue le long du Gange. Ses maifons en grande partie, ne sont que des cabanes, qu'en quelques heures de temps on construit de quelques pieux fichés en terre, & de claies qui en font les murail324 Méthode de Géographie.

les & le toit. Son commerce . & la facilité de communiquer de tous côtés par les rivieres, en font un lieu considérable. Pana est à l'ouest, & sur le Gange, aussi - bien que Gouro & Bannara, villes où les Bramines, c'est-à-dire, les Docteurs paiens du Mogol, enseignent la Religion & les Lettres aux peuples qui veulent en être instruits. Chati-gan & Satignan, sont deux belles villes sur le Golse de Bengale, au sud-est des bouches du Gange. Soumelpour, sur la riviere de Couël, dans laquelle plus de huit mille personnes sont occupées à pêcher des cailloux de diamans. Kazembazart, ville qui fait un très-grand commerce de soie. Hedenda est dans le pays de Maranga, qui dépend de ce Gouvernement. Jagannat, qui donne le nom à la Province, est entre Daca & Chatigan. Mongher est sur le Gange. Le Pays d'Orixa dépend aussi du même Gouvernement: il n'est guère connu que le long des côtes.

#### XII. Gouvernement de Kachemire.

Il est au nord-est, près du petit Tibet. C'est un des plus petits Gouvernemens; mais des plus beaux & des plus sextiles pays du Mogol. Il a pour capitale Kachemire.

#### ... XIII. Gouvernement de Cabul.

A l'occident de Kachemire, sur les frontieres de Perse. Il s'y trouve beaucoup de Chrétiens qui se disent descendus de ceux que l'Apôtre S. Thomas a convertis. Sa capitale est Cabul, ville grande & assez forte, & où l'on fait un trasic considérable de chevaux & de moutons. C'est aussi le grand passage de l'Indostan dans la Tartarie & dans la Perse. Les Persans qui l'ont prise dans la guerre de 1739, l'avoient conservée avec quelques autres par le traité de paix; mais les derniers troubles de Perse ont donné lieu au Mogol de les reprendre.

## XIV. Gouvernement de Tatta ou de Sind.

Il est au sud-ouest sur les frontieres de la Perse, & près les bouches de l'Inde. Il renserme les anciens Royaumes de Tatta, de Soret & de Bakor ou Bukor. Dans le premier sont Tatta, capitale sur la branche occidentale de l'Inde, & Lourebander, ville fort marchande, un peu plus près de la Mer. Janagar dans le Royaume de Soret, set trouve plus dans les terres, & Pacho, est dans une perite site. Dans le troissème Royaume est Bukor, la seule ville remasquable.

## Méthode de Géographie.

726

# XV. Gouvernement d'Aureng-Abad, ou de Balagate.

C'est une perite Province au sud-ouest & près de Guzuratte : elle se nomme aussi Balagate, c'est-à-dire Au-delà des montagnes. Ses principales villes sont Aureng-Abad, capitale, & Dultabat.

### XVI. Gouvernement de Candish.

Il est au nord du précédent, entre le Guzurate & le Bengale: il comprend les anciens Royaumes de Candish & de Berar. Brampour, assez grande ville, mais mal peuplée, en est la capitale. On y fait quantité de toiles & de belles étosses de coton & d'or. Shapour est la ville principale du Bérar.

# XVII. Gouvernement de Talenga.

Il est au midi de la Province de Balagare, au milieu des terres, & il n'a de considérable que la ville de Beder.

# XVIII. Gouvernement de Bagnala, ou le Décan propre.

C'est une perite Province que l'on confond souvent avec le Balagate & qui saisoir ci-devant partie du Royaume de Décan, ou de Visapour, dans la Presqu'isse occidentale de l'Inde; les Mogols l'ont conquise. Elle a pour capitale Andaganer, ou Amanager. Mouler est une autre ville de la même Province, qui est au sud de celle de Guzurate. Quelques Auteurs y renferment encore les villes maritimes de Daman, Baçaim & Chaul, qui sont aux Portugais, & que l'on met ordinairement dans le Visapour.

## XIX. Gouvernement de Varada, ou Siba.

Il est au nord-est du Mogol, & comprend les anciens Royaumes de Pitan, de Gor, de Siba, de Kanduana, & quelques pays de Rayas. Il a les villes de Pitan, de Gor, de Harduari dans le Siba, & de Kanduana.

Le Grand Mogol outre ces Gouvernemens de l'Indostan, s'est assujéti à la fin du siecle dernier, plusieurs Etats dans la Presqu'isse dont nous allons parler. Presque tous ses Princes lui doivent un tribut; mais ils le payent assez mal à cause de l'éloignement de la Cour Impériale, & sous divers prétextes.



#### ARTICLE II.

## LAPRESQU'ISLE OCCIDENTALE

.DE L'INDE, OU EN DEÇA DU GANGE.

#### CARTES.

Frédéric de WIT a donné une Carte des Grandes Indes, qui est estimée; VIS-CHER & ALLART, autres Géographes Hollandois, en ont aussi donné chacun une. Nous avons eu depuis, la carte du Malabar, &c. de M. DELISLE, en une seuille, & celle de M. D'ANVILLE, en trois seuilles: elles sont bien supérieures aux premieres.

CETTE Presqu'isse est entourée de l'Océan oriental, ou Mer des Indes, à l'exception du côté du nord, où elle touche aux Etats du Mogol. On lui donne ordinairement 280 lieues d'étendue du nord au sud, & 230 ou 240 de l'ouest à l'est; mais sa largeur n'est pas égale par tout. Sa situation entre les sept & vingt-deux dégrés de latitude septentrionale, sait que l'air y est fort chaud, & les peuples plus noirs que dans l'Indostan. La terre

Presqu'isse occid. de l'Inde. 329 rest assez fertile, particulierement en ris; mais la richesse principale du pays confiste dans les mines de diamans, qu'on y trouve, & dans les perles, qu'on pêche à son extrémité méridionale. Les Portugais, les Hollandois & les Anglois y ont des places & des forteresses proche de la mer, pour s'assurer du commerce, qui consiste principalement en épiceries, pierreries, perles, diamans & toiles de coton. Les François y ont Pontichéri, sur la côte de Coromandel; & les Danois Tranquebar. La Maison d'Autriche y a possédé le fort Coblon, nommé dans le pays Sadraspatan, qui setvoit de retraite à la Compagnie d'Ostende.

La Presqu'isse occidentale de l'Inde se divise en cinq parties, qui sont les Royaumes de Visapour, de Golconde, de Carnate on de Bisnagar, aujourd'hui au Mogol; & les côtes de Coromandel &

de Malabar.

# I. Le Royaume de Vifapour.

Ce Royaume qui est au nord ouest faifoit partie de l'ancien Royaume de Décan-Il est assez fertile, & a beaucoup de soie & de coton, de même que quelques mines de diamans. Sa capitale nommée Visapour, située sur le Mandoua, est grande, bien peuplée, & ceinte d'une double muraille, où il y a beaucoup de canon. Le Palais des anciens Rois est au milieu de la ville, & entouré d'un double fossé, où il y a des crocodiles. La ville a cinq grands fauxbourgs, où demeurent les principaux marchands, & particulierement dans celui de Champour, où sont la plupart des jouailliers. Selapur ou Soliapur, & Paranda, sont les autres meilleures villes de ce Royaume.

Les Portugais en possédent quelquesunes le long des côtes. Goa est la plus considérable de toutes. Cette ville est fituée dans une Isle, que les rivieres de Mandoua & de Zuari forment à deux lieues de leur embouchure dans la Mer des Indes. Les montagnes la resferrent extrêmement du côté de la terre, ce qui fait qu'elle n'est pas fort peuplée, & que le séjour n'en est pas sain, parce que ces montagnes empêchent que les vents ne rafraîchissent l'air, qui est fort chaud. Alphonse d'Albukerque la prit en 1510, pour le Roi de Portugal; & ce Prince y envoie un Viceroi, & y tient un Conseil pour ses possessions des Indes orientales. Il y a aussi un Archevêché, & une Inquisition extraordinairement sévére, de laquelle M. Dellon a donné une Relation fort curiense. Goa est assez bien bâtie; on y voit un des plus beaux Hôpitaux de l'Univers, & un superbe Palais, où le Viceroi fait sa demeure. Son port est aussi

Presqu'isle occid. de l'Inde. 141 le plus beau de l'Asie; mais il n'est plus si fréquenté qu'il étoit autrefois. Les Hollandois & le voisinage de Surate, ont fort diminué le commerce des Portugais. Daman, Baçaim & Chaul, sont aussi d'autres villes sur la mer, qui appartiennent au Roi de Portugal. Bombain est aux Anglois. Dabul est une autre ville assez considérable. Les François ont un comptoir à Rajapour, & les Hollandois sont maîtres de Vingréla. Dans les terres il faut remarquer Raolconde, où est une mine de diamans, les plus fins & les plus estimés de l'Asie. Cette ville est dans la partie du Camate, que le Roi de Visapour partagea avec celui de Golconde ... lorsqu'il détruisit, en 1650, le Royaume de Carnate ou de Bisnagar, dont le Roi de Golconde eut une grande partie; & c'est ce qui fait que plusieurs Auteurs ont cru que Raolconde étoit dans la partie qui conserve aujourd'hui le nom de Carnate.

## II. Le Royaume de Golconde.

Il est fertile en millet, en ris, & en bétail. C'est aussi le plus riche pays du monde en pierseries. Il s'y fait quantité de sel, de même que de très-belles toiles peintes. Eidérabad, appellé autresois Bagnagar, en est la capitale :: c'est une ville très-grande, entourée d'une bonne mu-

212 Méthode de Géographie. raille, sur la riviere de Nerva. A l'égard de Golconde, que plusieurs Auteurs ont dit être capitale du pays, c'est une forteresse très-vaste, éloignée d'environ deux lieues, où les anciens Rois de Golconde faisoient leur séjour : elle n'a plus aujourd'hui qu'un grand nom, & tout tombe en ruines. Masulipatan, à soixante lieues de Golconde, & à l'embouchure du Nagund dans le Golfe de Bengale, est une bonne ville, avec un port affez commode & bien fréquenté, par les François, les Anglois & les Danois, qui y achetent des diamans, & autres marchandises précieuses. Narsingapatan; Condapoli, forte-resse; Condavera; Coulour, qui a une mine de diamans fort gros.

Dans les montagnes au nord du Visapour, habite un ancien peuple, qui, depuis vingt ans, s'est rendu sameux par les ravages qu'il a faits dans le midi de la Presqu'isse. Ce sont les Marattes. Leur capitale se nomme Satara. On en

ignore la situation précise.

# III. Le Royaume de Carnate ou de Bisnagar.

Ce Royaume appartenoit ci-devant an Roi de Golconde; mais plus anciennement, c'étoit un Etat très-étendu, connu fous le nom de Bisnagar & de Narsingue. On y trouve des saphirs, des amethystes,

Presqu'isse occid. de l'Inde. des diamans & autres pierres précieuses. Bisnagar ou Chandegri, ville assez grande, située sur le penchant d'une montagne, au haut de laquelle on a bâti une Forteresse, est la capitale du pays. Mais Arcate, ville nouvelle & fortifiée est la résidence du Nabab, ou sous-Gouyerneur, dépendant du Gouvernement Mogol de Décan, qui depuis environ 40 ans, comprend les anciens Royaumes de Visapour, de Golconde & de Carnate. Cette ville est à 30 lieues de la côte, grande; mais fort mal propre. Sur la côte on trouve du nord au sud, Petapoli; Nelour, Pa+ liacate qui appartient aux Hollandois, dont le fort se nomme Geldria: ils y entretiennent un Conseil pour leur commerce en ces quartiers. Meliapur ou S. Thomé, appartenoit autrefois aux Portugais; mais un Roi de Golconde leur a repris cette ville, en leur permettant cependant d'en occuper un quartier. Près de là est Madras on le Fort S. George, qui est la place la plus importante des Anglois. Sadraspatan appartenoit à la Maison d'Autriche, & servoit de retraite à la Compagnie d'Ostende, qui n'a pas en de suite : les Indiens voyant le fort pres-

que abandonné, s'en sont rendus maîtres.

IV. La Côte de Coromandel.

Cette côte est ainsi nommée du ris

324 Méthode de Géographie. qu'elle produit en abondance : il y vient aussi assez de millet, & l'on pêche près du Cap Comorin, les plus belles per-les du monde. Les Géographes ne conviennent pas de son étendue: les uns y genforment les côtes de Carnate & de Golconde, dont nous avons parlé: les autres la resserrent davantage. Nous croyons devoir laisser aux navigateurs la premiere maniere de considérer cette côte, & achever ce que nous avons à dire des pays qui sont au midi de la Presqu'isle en-deçà du Gange, & à l'orient des Monts Gâte. Le long de la côte, après le Carnate, on trouve les Etats des Princes de Gingi, de Tanjaour, & de Marava; ensuite la Côte de la Pêcherie, qui dépend du Royaume de Maduré, lequel s'avance dans les terres, où se trouve vers le nord le Royaude Maissour.

La ville de Gingi est très-sorte, & son Prince est idolâtre, aussi bien que les autres dont nous venons de parler: ce qui leur rend odieux le voisinage des Mogols Mahométans, qui ont détruit les autres Princes de leur religion, & les engage souvent à faire venir du nord à leur secours ceux qui pensent comme eux, tels que les Marattes. Sur les côtes du Royaume de Gingi, sont; Ponticheri, qui a été ruinée dans la derniere guerre par les Anglois; mais que les François travail-

Presqu'isse occid. de l'Inde. 225 lent à rétablir depuis la paix, faite en 1763. C'étoit leur principal établissement dans les Indes. Le Fort Saint-David, près de Goudelour, aux Anglois: Trevenepatan & Portonovo, où les Hollandois ont des comptoirs. Tanjaor, qui est dans les terres, n'est pas trop bien bâtie; mais a un châtean assez fort. Sur les côtes de ce Royaume on trouve, Tranquebar, qui appartient aux Danois; Karical, aux François; & Negapatan, aux Hollandois, Ramanaburan est la capitale de la petite Principanté de Marava. C'est où commence la Côte de la Pêcherie, qui s'étend iusqu'au Cap Comorin.

Cette côte célébre est au sud de la côte de Coromandel, & à la pointe méridionale de la Presqu'isse. Ce sont proprement les Hollandois qui y font faire la pêche des perles. Chaque plongeur se bouche les oreilles avec du coton, & le nez avec une pince : une éponge imbibée d'huile, qu'il s'attache au bras, & qu'il porte à la bouche, lui donne la facilité de la respiration. Il prend des feuilles qui font contraires aux poissons carnassiers. Le plongeur chargé d'une grosse pierre descend au fond de la mer, & lorsau'il a détaché suffisamment de coquilles à perles, il se fait remonter au signal qu'il donne. Ces coquilles sont exposées sur le fable, s'y corrompent & s'ouvrent : alors on en retire les perles; les petites sont vendues au poids & les autres à la piece.

Maduré dont le Naïque, ou Prince, tire un grand revenu de la pêche des perles, est la capitale du Royaume auquel elle donne son nom. Cette ville est afsez considérable : cependant ses Princes avoient choisi pour leur résidence celle de Trichipali, qui est plus au nord. Mais les plus nouvelles relations nous apprennent que les Princes Mogols du Carnate s'en sont emparé. La Côte de la Pê-: cherie a 40 lieues d'étendue, & appartient, partie au Prince de Maduré, & partie au Souverain de Marava, qui s'est rendu indépendant du Prince ou Roi de Maduré. Tutucurin est une ville maritime, où se fait un grand commerce de perles; les Hollandois l'ont enlevée aux Portugais en 1698.

### V. La Côte de Malabar.

C'est un pays fertile en bon poivre, en gingembre, en aromates, en rhubarbe, en stere, en coton, & en cocos ou noix d'Inde. Ses habitans suivent pour la plupart la religion mahométane, aimentpeu le travail, & sont fort adonnés au larcin. Il y a aussi nombre de Chrétiens surnommés de S. Thomas, qui sont Nestoriens.

Presqu'iste occid. de l'Inde. toriens. Entre les Royaumes de cette tôte on remarque principalement ceux de Canara: du Samorin de Calicut, qui étoit autrefois plus considérable qu'il n'est aujourd'hui; & de Travancor. Les autres Royaumes n'ont guère que les environs de leur ville, tels qu'Onor, Baticala, &c. Bednour est la capitale de celui de Canara, dont quelques Géographes font une partie séparée du Malabar proprement dit, & quelques-uns même l'unissent au Carnate, parce qu'il en dépendoit autrefois. Les Hollandois font sur toute la côte de Malabat le meilleur commerce, & ils y occupent les villes de Cananor, grande ville, de Cochin, & de Coulan. Cochin, dont ils chasserent les Portugais en 1663, fait, de même que Tanor, un bon commerce de poivre, le meilleur des Indes orientales. Calicut. bonne & grande ville, avec un port affez fréquenté, est la capitale du plus puissant Royaume du Malabar, qui est celui du Samorin. Cranganor, fortifiée par les Hollandois en 1662. Calicoulan, Angamale, Changanara, Mangate & Travancor, sont les autres villes principales de cette côte; où les François possédent le Fort de Mahé entre Cananor & Calicut.

La Presqu'ille occidentale de l'Inde a encore plusieurs Isles vers la côte de Tome VII. P Malabar; mais elles ne sont nullement konsidérables, & ne méritent d'être mises que dans les Cartes.

## ARTICLE III.

# LA PRESQU'ISLE ORIENTALE

DE L'INDE, OU AU-DELA DU GANGE.

#### CARTES.

Dans les Cartes de VANBER-AA, en en trouve une de l'Inde au-delà du Gange, & nous avons les bouches du Gange par Jean Baptiste Nolin; mais pour l'ufage de cet article, il faut se servir de la carte de l'Inde de Guill. DELISLE, déja citée.

A Presqu'iste orientale de l'inde est suive entre le premier & le 25 dégré de latitude septentrionale; elle a plus d'étendue que la Presqu'isse occidentale. L'air, la qualité du pays, & les mesurs des habitans, sont à peu près les mêmes dans l'une & dans l'autre, excepté que dans celle que nous expliquons, il y a moins de perles & de pierreries que dans la présidente. Les principales rivieres de la

Presqu'isse oscid. de l'Inde. 339 Presqu'isse oscidentale de l'Inde sont le Menan, le Meçon, & le Chayponne on Pegn. Ses bornes sont au septentrion, la Tartarie; à l'orient, la Chine & l'Océan Indien; au midi & à l'occident le même Océan ou la Mer des Indes.

## Division.

A l'égard de sa division; elle se fair en partie septentrionale, en partie méridio-

nale & en partie orientale.

La premiere comprend le Royaume d'Asem, celui d'Ava, & les autres Etats qui lui sont tributaires; la seconde contient le Royaume de Siam avec ses dépendances; la troisséme renferme les Royaumes de Tunquin, de Laos, de la Cochinchine, & de Ciampa.

# Partie septentrionale de la Prefqu'isse orientale de l'Inde.

# I. Les Royaumes d'Asem & de Tipra.

Le Royaume d'Asem, qui à l'ouest a l'Iadostan pour bornes & le Tibet au nord, est gouverné par un Roi particulier qui ne prend rien sur ses sujets, & se contente de faire valoir, au moyen de plusieurs milliers d'esclaves, des mines très riches qui sont dans ses Etars. La viande qui fait le plus de plaisir à ses peuples, est celle de

140 Méthode de Géographie. chien, dont la vente fait un des plus grands commerces de ce pays. Les lieux marques sur les cartes, sont Azo, que les Mogols ont possédé pendant un tems, Totai, Tolema, Chamdara, & Guergon ou Kemmerouf.

Au sud d'Asem est le perit Royaume de Tipra, qui n'est pas de grande imporrance, & dont les peuples ne connoissent pas les monnoyes de métal, & ne se fervent que de pierres qui sont chisfrées an

prix que l'on y a mis. Ces deux Royaumes passent pour vassaux de celui d'Ava,

## II. Le Royaume d'Ava.

Ce Royaume est ferrile, & riche par ses beaux rubis, dont il se fait un grand commerce; il y a aussi quelques mines d'autres pierres précieuses, de même qu'un grand nombre d'éléphans & de chameaux. Ava, sur une riviere de même nom, qui porte aussi le nom de Menankiou, est la capitale de cet Etat: elle est grande, assez belle, & le lieu de la résidence du Roi, qui est très puissant, puisqu'il a cinq Rois on Royaumes pour tributaires & vasfaux. Nous avons deja parlé d'Asem & de Tipra : Jangoma qui est peu connu, est le troisième; les deux qui suivent, le sont dayantage, parce · qu'ils sont près des côtes.

## III. Le Royaume de Pégou.

Ce Royaume est beaucoup plus étendu que le précédent, auquel néanmoins il a été assujetti. Le pays & les habitans sont à peu près les mêmes dans l'un & dans l'autre. Pégou, sur une riviere de même nom, est la capitale de ce dernier Royaume. Certe ville est grande & divisée en vieille & nouvelle ville. Le Roi. que l'on croit être celui d'Ava, demeure avec toute sa Conr, dans la derniere ville, où il a un très-beau Palais, & les Bourgeois demeurent dans l'autre. La ville neuve est entourée d'un grand fossé plein d'eau, où l'on nourir des crocodiles, pour empêcher qu'on ne le passe, & qu'on ne surprenne la ville. Les maisons' des Bourgeois sont, pour la plupart, baties de cannes & de roseaux; mais les magasins sont voûtes pour conserver les marchandises contre le feu.

Martaban, avec un assez bon port, sur le gosse de Bengale, a été autresois le capitale d'un Royaume de même nom; mais qui est aujourd'hui uni à celui de Pégou. La ville est assez marchande, & il s'y fait quantité de porcelaine. Les autres lieux rémarquables sont Manar, Tangu, Cosmi & Ledoa. Dunlacaon & Suriaon, sont deux ssles au sud de Pégou, & de la même domination.

## IV. Le Royaume d'Aracan.

#### CARTES.

On trouve dans le Retueil de VANDER-AA, Libraire Hollandois, une Carte particuliere de ce Pays.

Le Royaume d'Aracan est aussi tributaire du Roi d'Ava. Sa capitale est Aracan, assez bonne ville, sur le Chaberis, qui à six lieues au-dessous, se perd dans le golfe de Bengale. Il y a un assez bon château & un palais royal assez bien bâti. On y trouve encore Sandar, Netingan, & Coromoria. Les peuples ne se servent pour monnoye que d'une espece de coquillage. Le Roi ne se montre, dit-on, que tous les cinq ans.

Partie méridionale de la Presqu'ifle orientale de l'Inde.

# I. Le Royaume de Siam.

#### CARTES.

Le Sieur NOLIN a donné en une femille la Carte du Royaume de Siam; elle est très-bonne. Le P. PLACIDE, Augustin, en a donné pareillement une, qui est fort estimée.

Le Royaume de Siam, dont colui de Cam-

Presqu'iste occid. de l'Inde. boge, situé à son orient, est tributaire, produit beaucoup de ris, & toutes sortes de fruits. On y trouve aussi quelques mines de plomb, d'étain, d'argent, & même d'or; mais il est de bas alloi. Il y a un grand nombre d'éléphans, qui fournissent quantité d'ivoire. Les autres choses que l'on tire de ce pays, sont, de la gomme, de ~ la laque pour la cire, du lin, des étosses de soie, des porcelaines, du bois de la Chine, du music, de l'or & de l'argent en barre, toutes sortes d'ouvrages d'orsé vrerie, des perles & des pierres précieules Les François, les Anglois & les Hollandois y one chacun un comprair; mais les derniers y fonc le plus de commerce, & possedent même la ville de Malacca. Les Porrugais, qui sont en grand nombre dans le Siam, y font aufli un négoce affez considérable. Ce Royaume, qui est des venu fameux par les Ambassadeurs qu'il a envoyé en France dans le siècle dernier, comprend aussi la Presqu'ille de Malacca, & a 450 lieues de circuit. Il se divise en onze Provinces, dont voici les noms: 1. Siam, 2. Mattavan, 3. Siaram, 4. Tanasserim, 5. Keda, 6. Pera, 7. Ihor, 8. Juncaleon , 9. Paarn , 10. Patana , & 11. Liger, qui portent presque toutes le nom de lours capitales. Ces Provinces ne sont point distinguées dans les Carres; c'est pourquoi nous nous contenterons P iv

344 Méthode de Géographie. d'expliquer les principales villes qu'on y

Siam, nommée aussi Juehia on Ordia: capitale du Royaume, & la résidence de son Roi, est située dans une Isse que forme la riviere de Ménan. Cette riviere déborde tous les ans, & inonde tous les environs de la ville : l'eau en est fort saine; mais il y a beaucoup de crocodiles d'une grandeur énorme, qui dévorent les hommes quand ils les trouvent seuls & sans armes. Siam est de figure ronde, & a environ deux lienes de circuit. Les sauxbourgs, qui sont des deux côtés de la riviere, sont aussi grands & aussi bien bâtis que la ville, qui est fortifiée de murailles de brique, & peuplée de 60000 personnes. Les rues de Siam sont pour la plupart affez belles, & ses canaux sont tirés si réguliérement, qu'il n'y a presque point de maisons où l'on ne puisse aborder en bateau. Il y a aussi plusieurs beaux bâtimens & de magnifiques Temples, qui ont tous des clochers & des pyramides dorées. Le Palais du Roi est une grande forteresse presque imprenable. Il est sur le bord de la riviere, & a une si vaste étendue, qu'on le prendroit pour une ville. Toutes ses tours & ses pyramides sont aussi dorées, & les appartemens du Roi & de la Reine renferment des richesses immenses. Le commerce est assez doPresqu'isse occid. de l'Inde. 345 rissant à Siam, & a attiré plusieurs nations qui s'y sont établies; mais elles ne demeurent pas toutes dans la ville. Les François & les Anglois, les Portugais, les Hollandois, les Chinois & les Mahométans, ont seuls ce privilége: les autres nations sont logées aux environs par camps, c'est-à-dire, chaque nation ensemble.

Les autres villes de Siam sont Tanasserim, avec un port assez fréquenté: on dit qu'elle a eu autresois le titre de Royaume. Ligor & Patana ont des Princes de même nom, tributaires du Roi de Siam, Pahan, Joncalaon, Bordelong, Louvo, au dessus de Siam, & Bankok, au-dessous, près de l'embouchure du Ménan, dans la Mer ou Golfe de Siam, qui y fait un port. Singora & Queda, ville & Principauté tributaire du Roi de Siam.

Malacca, ville principale de la Prefqu'ille de même nom, autrefois la Chersonèse d'or, est une des plus marchandes de toute l'Asse, quoique son port soit peu prosond, & qu'on ne puisse y aborder avec la basse marée. Elle est située sur le détroit qui sépare la terre serme d'avec l'Isle de Sumatra, & appartenoit autresois au Roi d'Ihor, sur lequel les Portugais la prirent en 1511. Cenx-ci la garderent jusques en 1641, qu'ils en surent chassés par les Hollandois, qui y bâtirent

346 Méthode de Géographie.

une bonne forteresse, & en ont fait une place d'un très-grand commerce. Les habitans de cette Presqu'isse ont un langage particulier, nommé le Malais. Il est fort aisé à apprendre, & est fort commun parmi les Marchands des isses des Indes; les peuples qui le parloient originairement, s'y étant fort répandus pour le commerce.

Le Roi de Siam est puissant, selon quelques Auteurs, & peut mettre en campagne jusqu'à 250000 fantassins, & 200000 cavaliers : selon d'autres, il en faut beaucoup rabattre; mais comme il est despotique, il peut tout faire de ses sujets, quoique plusieurs Ecrivains prétendent que son Royaume est pauvre, & qu'il est tributaire de l'Emperent de la Chine. Il est idolâtre, aussi-bien que ses fujets; cependant le feu Roi Louis XIV, ayant reçu en 1684, un Ambassadeur de Siam, y envoya en 1685 des Ambassadeurs & des Missionaires; mais les révolutions arrivées dans ce Royaume, y ont empêché les progrès du Christianisme. Depuis ce temps, MM. des Missions Etrangeres de Paris y ont toujours une Maison, & y entretiennent un Séminaire, où l'on éleve de jeunes Orientaux convertis, pour en faire ensuite des Missionaires ou Catéchistes dans les différens Royaumes yoihns.

#### II. Le Royaume de Camboge ou Cambodia.

Ce Pays, très-fertile, & dont le Roi est tributaire de celui de Siam, a pour capitale Camboge ou Cambodia, appellée aussi Leveck. Cette ville est située sur le Mécon, & fait un assez bon commerce avec les Japonois, les Cochinchinois, les Malais & les Portugais. Les principales choses qu'on en transporte, sont des peaux, des pierreries, du ris, de la lacque & du benjoin. Les autres villes confidérables de ce Royaume, som Taurana, Caxol & Liam. Pulo Condor est une Isle remarquable sur la côte, où les Anglois ont eu pendant quelque temps un établissement. Les habitans de Camboge sont plus expérimentés dans la Marine, qu'aucun autre peuple de l'Asie.

# Partie orientale de la Presqu'isle de l'Inde au-delà du Gange.

## I. Le Royaume de Tunquin.

Ce Royaume, autrefois soumis à l'Empire de la Chine, en est séparé depuis très-long-temps; mais il en est encore tributaire. Il est situé entre la Chine, l'Océan oriental, la Cochinchine & le Pégou. L'air y est sort bon, & le terrair P vi 48 Méthode de Géographie.

fertile en ris, en oranges, en sucre & en soie. On y trouve aussi beaucoup de chevaux, de rhinocéros, d'éléphans & de tortues. Le pays est entrecoupé de bois, de rivieres & de plaines; mais il est sujet à des ouragans, qui y font beaucoup de désordres. Il est fort peuplé, & son Roi assez puissant, quoique son État n'ait pa's tant d'étendue que les autres Royaumes, qui lui sont contigus. Ce Prince est idolatre, de même que ses sujets. Son Royaume, qui est divisé en sept Provinces, a pour villes principales Kecho ou Checho, capitale, assez grande, & située sur une riviere de même nom, qui va se perdre dans le Golfe de la Cochinchine & de Tunquin : Cuasay , Cuadag & Bodego.

## II. Le Royaume de Laos.

A l'ouest du Royaume de Tunquin, est un autre Etat, autresois soumis pareillement aux Empereurs de la Chine; mais qui s'en est soustrait, & s'est donné le titre de Royaume; c'est celui de Laos. Il est fort éloigné de la mer. On lui donne 120 lieues du nord au sud, & cinquante de l'ouest à l'est. Il a des mines d'étain fort considérables. C'est ce qui distingue le plus ce Royaume, qui n'a de ville principale bien connue, que Leng ou Languone, où est le Palais du souverain. Presqu'isse occid. de l'Inde. 349
M. Delisse, dans sa Carte d'Asse, met
au nord de Laos quelques petits Royaumes de peu d'importance, & qui n'ont
rien de remarquable par rapport à neus:
comme M. Robert en met aussi quelques
autres à l'est de Laos, qui sont encore
moins considérables.

## III. Le Royaume de la Cochinchine.

Ce Royaume a au septentrion le Tunquin & le Laos; à l'orient & au midi, il a le Golfe de Tunquin, & au couchant il est borné par le Royaume de Camboge. Le pays est très-fertile, sur-tout en ris & en fruits de toutes sortes. On y trouve aussi de la soie, du poivre, de la canelle, des mines d'or & d'argent, des rhinocéros, & des éléphans d'une grandeur extraordinaire. Il est fort peuplé, & a cela de particulier, que ses rivieres, quoique peu considérables, se débordent & l'inondent tous les ans. Ces inondations arrivent dans les mois de Septembre, Octobre & Novembre, de quinze en quinze jours, & en durent trois à chaque reprise. La terre en est merveilleusement engraissée, & devient si fertile, qu'on y peut semer & faire la moisson deux ou trois fois l'année. Le commerce de la Cochinchine consiste particuliérement en or, en atgent, en bois de Calamba, en soie, en bois d'aigle, en ris & en porcelaine. Le

Méthode de Géographie.
Roi de cet Etat est fort puissant sur mer, aussi-bien que sur terre, & entretient en tout temps 200 galeres bien équipées.
Nos Missionaires ont pénétré dans œ Royaume, & y ont fait des Chrétiens, qui sont persécutés depuis quelques années.

La Cochinchine se divise en Cochinchine propre, & en Champa ou Cyampaa, autresois Royaume indépendant, mais

rendu vassal de la Cochinchine.

La Cochinchine propre se subdivise en six Provinces, qu'on nomme Ciam, Quambin, Quamphia, Quinhin, Runran & Thonaoa. Sa capitale est Kehne ou Kehoné, assez grande ville, avec un port très-fréquenté par les Chinois & les Japonois. Elle est située sur le Golse de la Cochinchine, vis-à vis de l'Isse de Hainan, & le Roi y sait sa résidence. Faiso ou Haiso, avec un bon port & une sortetesse. Banda & Runran.

Le Chiampa, où se trouve le véritable bois de Calamba, est d'une étendue asses médiocre, & a pour capitale Feneri ou Chiampa, qui est dans l'intérieur du pays, que l'on connost peu. Les étrangers sont mal reçus sur les côtes de ce petit pays, comme il parost par ce qui est arrivé en 1721, à un vaisseau françois, dont M. Daprès a donné une Relation dans son Neptune Oriental.

## CHAPITRE VIII.

## LA CHINE.

## CARTES.

Le P. DU HALDE de la Compagnie de Jésus, a donné dans sa description de la Chine, les plus belles cartes que l'on ait encore vues de ce vaste Empire, & môme de la Tartarie. Ce corps entier dreffé par M. D'ANVILLE, compose quatre Cartes générales, & trente sept Cartes particuliares. Elles ont été levées par ordre de l'Empereur de la Chine . aves un soin & une dépense extraordinaire. Ces Cartes ont été gravées en Hollande & forment sous le titre d'Atlas Sinicus. un recueil séparé de la Description du P. du Halde. Les deux principales , savoir la Chine & la Tartarie Chinoise one até gravées à Nuremberg, par les héritions d'Homan, On en trouve des exemp plaine à Paris, chez le fieur JULIEN.

A Chine, le plus beau & le plus puissant Erat de l'Asse, est surée entre les 20 & 45 dégrés de latitude sep-tentrionale, selon les observations des Jésuites. Sa figure est presque ronde, ou même quarrée, si on y comprend les Isses, & la Presqu'isse de Corée, dont le Roi est tributaire de l'Empereur de la Chine. On peut dire que la Chine a cinq cens lieues du nord au sud, & environ trois cens cinquante de l'ouest à l'est. Ses bornes sont, au septentrion & au couchant, la grande Tartarie: au midi la Presqu'isse orientale de l'Inde & l'Océan; au couchant, le Royaume d'Ava & les Tartares Moungales. La grande étendue de cette région, fait que l'air y est fort dissérent. Vers le septentrion, il est assez froid, à cause des montagnes, qui y sont en grand nombre, & presque toujours couvertes de neige; cependant il ne laisse pas d'y être fort pur, & les habitans y sont rarement malades. Ce qu'il y a de plus fâcheux, est que les tremblemens de terre y sont fréquens, & renversent quelquesois des villes entieres. Vers le midi l'air est fort tempéré & très-sain. A l'égard du pays, on peut dire qu'il n'y en a pas au monde qui soit 6 peuplé. Les dernieres relations font monter le nombre des hommes, ou feuls mâles, à cinquante-neuf millions sept cens quatre-vingt-huit mille trois cens saixante & quatre. Et si l'on peut se sier

I

au calcul des Auteurs, qui se disent bien informés, il n'y a point d'Empire ni d'Etat aussi peuplé, en gardant même toutes les proportions, puisqu'on y compte, dit-on, entre soixante quinze ou quatre - vingt millions d'ames, distribuées dans plus de six millions de familles. Cette supputation n'est pas fort difficile à faire. Chaque pere de famille est obligé, sous de grosses peines, de mettre un écriteau à la grande porte de sa maison, qui contient le nombre & la qualité de ceux qui demeurent chez lui. Et il y a des Dixainiers nommés Tisangs, qui ont soin de tenir le rôle de dix familles. On compte qu'il y a dans la Chine 159 grandes villes & 1312 Cités, sans y comprendre un grand nombre de villes de guerre, de forts, de bourgs & de gros villages très-peuplés. La différence qu'il y a entre les villes & les Cités n'est pas fort confidérable, si on regarde seulement la grandeur, puisqu'il y a des Cités qui sont aussi grandes ou plus que des villes. Ce qui les distingue, est le pouvoir de leurs Gouverneurs. Ceux des villes sont ordinairement soumis aux Vice-Rois des Provinces, & ont sous eux des Cités; quoiqu'il y ait des Cités capitales de certains territoires, qui ont encore d'autres Cités dans leur ressort. Chaque grande ville appellée Fou a plu394 Méthode de Géographie. fieurs Cités qui en relevent, & avec lesquelles elle forme une petite Province. Entre ces Cités les plus confidérables sons appellées Tcheu, & les autres Hien.

La Chine n'est pas moins fertile que peuplée. Tous les grains & tous les fruits, que nous avons en Europe y viennent en abondance, & ils ont beaucoup d'autres fruits que nous n'avons point. Toutes ses choses y sant d'une bonté entraordinaire, particulierement les melons & les oranges, qui n'ont point de pareilles au monde pour la délicateffe; mais les plives ne rendent point d'huile. On y prouve aufli beaucoup de bétail, de gibier & de poisson, austi bien que du fucre, du sel, du camfre, du gingembre & du music, qui senoit le meilleur du monde si les Chinois ne le falsspient point. Outre toutes ces commodités, la Chine a des mines d'or & d'argent, le meilleur thé, les plus beaux vernis & la plus fine porcelaine qu'il y ait an monde. Elle a ensin une prodigieuse quantité de Soie & de coton, dont on fair des étolfes, qui passent de beaucoup celles de l'Europe. Les Chinois ent la taille médiocre, le visage large, le nez un peu court, le teint olivâtre, la démarche droite & fiere. Ils sont spirituels, industrieux, politiques, civils, magnifiques en leurs habits & en leurs manieres;

maais ils sont extrêmement orgueilleux, awares, jaloux, mal propres en leur manger, lents à se résoudre & grands formatiftes. La Chine, dit fort bien le P. le Comte, est un pays de formalités, où les François plus que toute autre nation, ent besoin de phlegme, & où tous les étrangers trouvent matiere de patience.

Les Chinois aiment les Arts & les Sciences; se vantent d'avoir eu avant nous l'invention de l'imprimerie, du cas non, des cloches & des postes, & d'être en un mot les plus éclairés de l'Univers. C'est ce qui leur a fait dire, qu'à leur égard tous les hommes étoient aveugles, hormis les Européens, à qui ils accordent par grace un œil pour se conduire. Il faut avouer que les Chinois excellent en beau-coup de choses, sur-rout dans la Politique, dans la Médecine & dans la mae niere de faire les feux d'artifice; mais il est certain que leur astronomie, leur peinture, leur sculpture & lent navigation, n'approchent pas de celle des Européens, & qu'enfin leur milice est très-mauvaise. Leur écriture est conduite de haut en bas, & a pour le moins 80000 figures ou caracteres, quoiqu'elle n'ait pas plus de 400 mots ou sons, qui sont presque tous monosyllabes. Ces mots signihenr souvent quinze ou ringt choses dis156 Méthode de Géographie. ferentes, fuivant la maniere dont on les prononce, & les tons de voix qu'on leur donne.

Les Chinois sont Païens; mais si l'on en croit les dernieres relations, il y en a plus de 120000 qui ont été convertis à la foi chrétienne; & le Pape y envoie quelquesois des Légats: tels ont été dans ce sécle le Cardinal de Tournon, & M. Mezzababa: le premier mourut en 1710. Il y a aussi des Mahométans, des Juiss, & quelques Protestans Hollandois; mais ces derniers n'ont plus d'accès à la Chine depuis quelques années.

L'Empire de la Chine est le plus ancien que nous connoissions; & s'il faux ajouter soi à ceux du pays, il commença 2952 ans avant Jesus-Christ sous Fohi, depuis lequel jusqu'à présent il y a eu 237

Rois ou Empereurs.

Cet Empise a été de temps en temps sujet à beaucoup de guerres civiles & à des révolutions, dont la derniere lui a fait changer de maître. Les Chinois sont aujourd'hui soumis à un Prince descendu des Tartares de Niuche ou des Mantcheous, qui l'envahirent en 1644. Le Gouvernement en est desposique. L'Empereur est le maître absolu de la vie & des biens de tous ses sujers, quoiqu'il ne puisse pas disposer de son revenu sans le cont

sentement du Sur-Intendant des Finances & des Trésoriers, qui sont les déposi-

taires du Trésor public.

iL.

dage

Œ'Œ

nais É

10

éda

n li

ع ال

۵

ß į

É

On compte, dit-on, à la Chine 1472 rivieres ou fontaines; mais les principales sont le Hoang ou riviere jaune, & le Kiang ou riviere bleue. La premiere est plus grande; mais la seconde est plus belle, plus large, plus profonde & plus navigable. Celle ci prend sa source dans le Royaume : celle-là a la sienne dans la Tartarie méridionale; l'une & l'autre vont se perdre dans le Golfe de Nan-King. Outre ces rivieres, il y a plusieurs canaux, dont le plus remarquable est celui qu'on appelle le Canal royal. Je ne parle point de la grande muraille de la Chine, longue de près de 400 lieues, & qui sépare ce Royaume d'avec la Tarrarie. Cette muraille est un ouvrage, qui a en plus de réputation que d'utilité, puisqu'elle n'a pas empêché les Tartares de Niuche d'entrer plusieurs sois à la Chine, & enfin de s'en rendre les maîtres.

## Division.

Le fleuve Kiang divise la Chine en deux grandes parties; l'une septentrionale, qu'on nommoit anciennement le Cathai ou Kitai; l'autre méridionale, qui s'appelloit Mangu ou Manghui. Aujourd'hui la Chine est partagée en quinze grandes les. Ces Provinces sont celles de

1. Pe-tche-li. 9. Chan-fi.

10. Chen si. 2. Kiang-nan.

3. Kiang-si. 11. Se-Tchuen.

4. Fokien. 12. Kuang tung.

5. Tche Kiang. 13. Kuang-fi. 6. Hou-Kuang.

14. Yun-nan. 15. Koi-tcheon. 7. Ho-nan.

8. Chan-tung.

Telle est la division donnée par le P. du Halde, & c'est celle que nous avons cru devoir adopter. Nous y joindrons le Royaume de Corée, situé au nord-est

de la Chine, & qui en dépend.

Quant à cette partie de la Tartarie qui est sous la domination ou sous la protection de l'Empereur de la Chine, & qu'on appesse par cette raison Tartarie Chinoise, nous en avons donné la description au dernier article du chapitre IV, qui traite de la Grande Tartarie, cidevant page 263.

#### I. Province de Peking ou le Pe-tche-li, ou Li-pa-fou.

Ce Pays est montagneux, froid, pen fertile, & contigu vers le septentrion à la grande muraille de la Chine. Il contient neuf Cantons avec leurs villes métropolitaines eu principales, qui font,

t. Chun-tien, ou 5. Chun-te.

Pekin-6. Quang-ping.

7. Tai-ming. 8. Yun-ping. 2. Pingxan.

4. Ho-kiem.

9. Suen-hoa. 4. Tchin-ting.

La ville de Peking on Chun-tien-fon, c'est-à-dire, la Cour du nord, est la capitale de cette Province, & même de tout l'Empire, depuis l'an 1404, que le siège impérial y fut transféré de Nanking, pour être plus à portée de s'oppofer aux irruptions presque continuelles des Tarrares. Elle est située dans une plaine, à 40 dégrés de latitude septentrionale, à 30 lieues ou environ de la fameuse muraille de la Chine: Sa figure étoit autrefois quarrée, & contenoit quarre grandes lieues de tour; mais les Tarrares en s'y plaçant, obligerent les Chinois de fe loger hors des murailles, où ils bâtirent en peu de remps une nouvelle Cité, plus longue que large, & qui fuit avec la ville une figure fort irrégulière. Ces deux parties de Peking sont aussi grandes l'une que l'autre, & ont ensomble près de sept freues de tour. Toute la ville est fortifiée à l'antique, avec des murailles fort élevées, & flanquées de vingt en vingt toises de perites tours quarrées, avec un follé sec, mais large & bien creusé.

A l'égard des mailons, on peut dire que

les Chinois aiment à être extrêmement pressés dans leurs habitations. Vingt personnes & plus se placent, où les Européens pouroient à peine en mettre dix; & il faut que cela soit ainsi, puisque la multitude des gens qui paroissent continuellement dans les rues est si grande, qu'on en est effrayé. Il est même nécesfaire en plusieurs endroits, que les personnes de qualité soient précédées d'un cavalier qui écarte la foule, sans quoi ils seroient très-souvent obligés de s'arrêter. Presque par-tout, & jusque dans les plus grandes rues, il y a de l'embaras. A. woir les chevaux, les mulets, les chameaux, les chariots, les chaises, les pelotons de 100 & de 200 personnes qui s'assemblent d'espace en espace, pour écouter les difeurs de bonne avanture. on croiroit que toute la Province est venue fondre à Peking pour quelque spec-tacle extraordinaire. Les villes d'Europe ne sont en comparaison que des solitudes, sur-tout si l'on considere que le nombre des femmes surpasse de beaucoup celui des hommes; néanmoins dans cette mulzitude qui paroît au dehors, on n'en rencontre presque jamais aucune. Mais ce qui cause principalement cette grande foule, est que de tous les lieux voisins, il se rend tous les jours à Peking un très-grand nombre

nombre de paysans, qui apportent une infinité de denrées pour l'usage ordinaire de la vie. Comme il n'y a point de riviere dans la ville, tous ces transports multiplient les voitures, les chariots, les chameaux, & les autres bêtes de charge. Ainsi tous les matins, lorsqu'on ouvre les portes de la ville, & les soirs quelque temps avant qu'on les ferme, il y a une si grande foule d'étrangers, qui entrent ou qui sortent, qu'on est souvent obligé d'attendre long-temps sans pouvoir passer. D'ailleurs la plupart des ouvriers travaillent dans les maisons des particuliers. Ils courent continuellement pour chercher de l'occupation; & même jusqu'aux forgerons qui portent avec eux leurs. instrumens, leur enclume & leur fourneau pour les ouvrages communs; à quoi l'on peut ajouter que toutes les personnes, même celles qui sont d'une condition assez médiocre, sortent ordinairement à cheval ou en chaise, suivies de plusieurs domestiques, & que quand un Mandarin marche, tout son tribunal le suit en cérémonie; ainsi il paroît que c'est une espece de procession. Les Princes du sang & les Seigneurs de la Cour paroissent aussi accompagnés d'un gros de cavalerie; & parce qu'ils sont obligés de se rendre presque tous les jours au Palais, leur Tome VII.

963 Méthode de Géographie. train est capable de causer de grands em-

Les rues de Peking sont presque toutes tirées au cordeau. Les plus grandes sons larges d'environ six vingt piods, & longues d'une bonne lieue, bordées presque toutes par des maisons de Marchands, dont les boutiques ornées d'étoffes de foie, de porcelaines & de vernis, font une agréable perspective. Les Chinois ont une coutume qui contribue encore à l'embellifsement de leurs boutiques : chaque Marchand place devant sa porte sur un perit piedestal, une planche haute de sepr à huit coudées, peinte, vernie, & souvent dorée, sur laquelle il écrit les choses dont il trafique. Ces especes de pilastres rangés des deux côtés des maisons, & presque dans une égale distance, font une colonade, qui a quelque chose de singulier. C'est ce qui est commun à presque noutes les villes de la Chine. Deux choses néanmoins diminuent la beauté de ces tues. La premiere est le peu de proportion qu'elles ont avec les maisons, qui ne sont ni bien bâties, ni assez élevées; la deumiéme vient de la boue ou de la poussiere qu'on y trouve. La Chine, si policée en toure autre chole, ne se reconnoît pas en celle-ci. L'hiver & l'été sont également incommodes pour ceux qui sortent, &

c'est en partie pour cela qu'on est obligé d'aller à cheval ou en chaise. La boue gâte les bottes de soie dont on se sert, & la poulstere s'attache aux étoffes; sur tout aux fatins qu'on prépare à l'huile pour leut donner plus de suftre. Cette poussière envelope continuellement la ville d'un gros nuage, qui pénetre dans les maisons, & qui s'infinue dans les cabinets les mieux fermés; & malgré toute la précantion qu'on peut prendre pour s'en défendre, les tables & les meubles en sont toujours converts. On tâche de diminuer cette incommodité par l'eau qu'on jette continuellement dans les rues; mais on ne laifse pas d'en souffrir beaucoup pour la propreté & pour la santé. Les perites rues courent es de l'est à l'ouest, & partagent en de les égales & proportionées, tout l'espace qui est entre les grandes rues.

La plus belle qui est appellée Chamgankiai, c'est-à-dire, la rue du repos perpéruel, va de l'est à l'ouest; elle est bordée du côté du nord par les murs du Palais de l'Empereur, & du côté du sud par divers Tribunaux & Palais de grands seigneurs. Cette rue, qui a plus de trente toises de large, est si fameuse, que les Savans l'emploient dans leurs Ecrits, pour

désigner toute la ville.

De tous les bâtimens qui composent cette capitale, le seul qui mérite propre-Q ij

364 Méthode de Géographie. ment d'être considéré, est le Palais Impérial. Il est situé au milieu de la ville des Tartares, & regarde le midi, suivent la coutume de cet Empire, où l'on voit rare-ment une ville, un Palais, ou la maison d'une personne considérable, qui ne soit tournée du côté du midi. Il est entouré d'une double enceinte de murailles, l'une dans l'autre, en forme de quarré long. L'enceinte extérieure est une muraille d'une hauteur & d'une épaisseur extraordinaire; enduite dedans & dehors d'un ciment de chaux rouge, & couverte d'un comble ou petit toit de briques vernissées d'une couleur jaune dorée. Sa longeur depuis la porte du sud jusqu'à celle du nord, est de deux milles d'Îtalie; fa largeur d'un, & son circuit de six. Cette enquire a quatre portes; une au milieu de la que côté, & chacune est composée de trois portes, dont celle du milieu ne s'ouvre que pour l'Empereur seul : les autres servent à ceux qui entrent au Palais ou qui en sortent, & sont ouvertes depuis la pointe du jour jusqu'à ce qu'on sonne la retraite. Il faut pourtant en excepter les portes méridionales, qui ne sont qu'entr'ouvertes, à moins que l'Empereur ne forte ou ne rentre. Du temps des Rois Chinois, la garde de chaque portail étoit de trente soldats avec leur capitaine & dix eunuques; mais à présent il n'y a que

vingt Tartates avec leur officier. La Garde est en tout de trois mille hommes, qui sont distribués par compagnies & par brigades : car outre les portes qui viennent d'être marquées, il y en a plusieurs autres aussi-bien que diverses tours, qui environent la muraille intérieure. Cette muraille donc qui entonre immédiatement le Palais, est extrêmement haute & épaisse, bâtie de grandes briques toutes égales, & embellie de créneaux bien ordonnés. Elle a du nord au fud un mille & demi d'Italie, près d'un demi en l'autre sens, & cinq milles moins un quart de circonférence. Elle a quatre portes avec de grandes voûtes & arcades. Celles du sud & du nord font triples, comme les portes de la premiere enceinte, . & celles des côtés sont simples. Sur ces portes, & sur les quatre angles de la muraille, s'élevent huit tours, ou plutôt huit salles d'une grandeur extraordinaire, & d'une très belle architecture; elles sont vernissées au dedans d'un beau rouge semé de fleurs d'or; & la couverture est de tuiles vernissées de jaune. Sous les Rois Chinois, vingt eunuques faisoient la garde à chacune de ces portes; à présent les Tartares y ont mis vingt soldats & deux officiers. L'entrée est permise à tous les Mandarins des Tribunaux, qui sont au-dedans du Palais, & à tous les Officiers de la Maison du Roi; mais elle

est défendue rigoureusement à tous les au tres, s'ils ne montrent une petite table de bois ou d'ivoire, dans laquelle leur nom & le lieu où ils doivent servir soient masqués, avec le cachet du Mandarin de qui ils dépendent. Cette seconde muraille est environée d'un profond & large fossé, revêtu de pierres de taille & plein d'excellens poissons. Chaque porte a un pont-levis pour traverser le fossé, à la réserve de celle du fud, qui l'a plus au dedans. Dans le grand espace par lequel les deux murailles sont séparées, il y a plusieurs Palais, les uns ronds, les autres quarrés. Ils ont tous des noms conformes aux usages & aux divertissemens ausquels ils sont destines. On y remarque entr'autres, l'observatoire Impérial, que les Chinois vantent fort; mais qui au fond n'égale pas celui de Paris. Dans le même espace, du côté de l'orient, & joignant la premiere muraille, coule une riviere qu'on travesse fur plusieurs ponts, tous fort beaux, & faits entiérement de marbre. à la réserve de l'arcade du milieu, qui est un pont-levis de bois.

La grosse cloche de Peking est à remarquer: elle a plus de treize pieds de hauteur, douze de diamettre, 44 de circonférence extérieure, un d'épaisseur, & pe

fe 120000 livres.

Tschang-Thungven, à deux lieues de

Peking est une maison de plaisance de l'Empereur. Paocing est la résidence ordinaire du Vice-Roi du Pe-tche-li. Tfunhoa est une grande ville, dont les rues sont larges, & près de laquelle on trouve du marbre, du cristal & du posphyre. Yung-ping est à l'est de Peking, comme Chiunting & Xunta font au fud.

## II. Province de Nanking ou Kiang-nan.

Elle est misepour la seconde Province de la Chine. C'est une des plus serriles & des plus riches : elle abonde en bled, en soie & en coton. Elle est fituée sur le Golfe de Cang, & a la commodité des rivieres de Hoang & de Kiang qui la traversent. Le pays est fort peuplé, & se divise en deux parties, l'une orientale, & l'autre occidentale. La partie orientale contient sept Métropoles ou villes principales; savoir:

1. Nan King, nommée aussi Kiangning.

2. Sou Tcheou. J. Tchin Kiang.

3. Song Kiang.

6. Hoai Ngan.

4. Tchang Tcheou. 7. Yang Tcheou. La partie occidentale consient six villes principales, qui sont:

1. Ngan King. 4. Tchi Tcheou.

2. Hoe Tcheou. 5. Tai Ping. 3. Ning Koue. 6. Fong Yang. 2. Hoe Tcheou.

Nanking, avec un port sur le Kiang, est la plus grande ville, non-seulement

368 Méthode de Géographie.

de la Chine & de l'Asie; mais aussi de l'Univers : elle avoit autrefois trois enceintes de murailles, dont la derniere passoit seize lieues de tour. On en voit encore quelques vestiges, & il semble que ce soient plutôt les bornes d'une Province que celles d'une ville. Le nombre de ses habitans répondoit à la grandeur de son circuit, & le séjour des Empereurs l'avoit rendue très peuplée; aujourd'hui que ces Monarques n'y fant plus leur demeure, elle est fort déchue de son premier état. Il y a beaucoup de jardins, de collines, de vuides & de terres labourables. On y trouve néanmoins, dans ce qui est habité, encore presqu'autant de monde qu'à Peking, qu'elle surpasse en commerce de même qu'en grandeur. Les rues y sont médiocrement larges, mais bien pavées, les maisons basses & propres, les boutiques riches, & garnies de toutes sortes de belles marchandises. Nanking, en un mot, est comme le centre de la Chine; & il n'y auroit aucune autre ville plus digne d'être le siége ordinaire des Empereurs, si leur présence n'étoit pas nécessaire sur les frontieres, pour être plus à portée d'empêcher les irruptions des Tartares occidentaux. Hors & près de la ville de Nanking, est la fameuse tour de porcelaine, qui passe pour une des merveilles de la Chine.

Sou-tcheou est une fort grande ville, bâtie sur pilotis, bien peuplée, & une des plus marchandes du Royaume. Song-kiang, bâtie aussi sur pilotis, fait un grand commerce de coton. Tchin-kiang, dont les rues sont pavées de marbre, est regardée comme une place d'importance. Lio-ting est presque sur la mer. Youg-cheu est au nord de Nanking. Hoe-tcheou, a dans son voisinage des montagnes, d'où l'on tire la terre qui sert à faire la porcelaine; cette terre s'envoie cachetée dans la Province de Kiang-si, où on la met en œuvre.

## III. La Province de Kiang Si.

Cette Province, au sud de celle de Nanking, est fort peuplée, assez fertile, & il s'y fait la plus belle porcelaine du Royaume. Elle a sous elle XIII Cantons particuliers, avec leurs métropoles, ou villes principales. Ce font :.

1. Nan Tchang.

8. Ling Keang:

2. Iao Tcheou.

9. King Gan. 1c. Chout Tcheou.

3. Quang Sin. 4. Nan Kang.

11. Yven Tcheou.

. Kieou Kiang.

12. Kan Tcheou.

6. Kiang Tchang. 13. Nan Ngan.

7. Fou ou Vou Tcheou.

Nantchang, la ville principale, est à quelque distance du Lac Poyanghou, & le Viceroi y fait sa résidence : ce qui avec

Méthode de Géographie. son commerce en fait une ville distinguée. King-te-Tching, bourg très-considérable où se trouvent les plus habiles ouvriers en porcelaine. Kan-Tcheou, sur une riviere de même nom, est grande & riche par son commerce. Kiegan est situé vers le milieu de cette Province. Nangam est à l'extrémité méridionale de la Province. Fouleang, une des Cités de Iao Tcheou, est aussi renommée pour la belle porcelaine qu'on y fait, d'une terre qu'on y apporte des environs de la ville de Hoetcheou, dans la Province de Nanking, où on ne la peut faire aussi belle, parce que les eaux n'y sont pas propres.

#### IV. La Province de Fokien.

Ce pays, borné au nord-ouest par des montagnes, & au sud-est par la mer, est rempli de montagnes; cependant il est abondant en ris. Il comprend neuf can-tons, dont les villes principales sont:

1. Fon Tcheou.

2. Tsuen.

7. Chao ou Fou. 8. Tchang Tcheou. 9. Tai Van, dans 3. Kien Ning.

4. Yen Ping. l'Isse de Tai Van,

J. Ting Tcheou. ou Tai Ovan.

6. Hing Hoa.

Fou Tcheou, qui est la ville principale, est aussi la demeure d'un Viceroi. On prétend qu'elle a un pont de cent arcades. Chang Tcheou est à l'extrémité méridionale de la Province. Xao & Yuping, font à l'ouest de Fou Tcheou.

Il y a aussi la petite sse de Quemoy, Amoy ou Emoüis, avec un bon port, ou plutôt une rade très-sure & très-fréquentée, avec une bonne garnison.

## V. Province de Tche Kiang.

Cette Province, au nord de celle de Fokien, est sur la mer: elle est belle, riche & fertile. Il y a un très-grand nombre de muriers, & l'on en transporte une prodigieuse quantité de sore, non-seusement dans toute la Chine, mais encore dans le Japon, dans les Philippines & ailleurs. Sa capitale est Hang-Cheu, l'une des plus grandes, des mieux peuplées & des plus riches villes de la Chine. Les rues en sont étroites, mais les boutiques paroissent propres, & les marchands sort riches. Elle a dix autres cantons ou villes métropoles, qui sont:

2. Kia Hing. 8. Kin Tcheou.

3. Hou Tcheou.4. Ning Po.9. Nien, ou YenTcheou.

5. Chao Hing. 10. Ouen Tcheou.

6. Tai Tcheou. 11. Tchu Tcheou.

7. Kin Hoa.

Ningpo ou Nimpo, avec un port de barre, est une grande ville bien peuplée & fort marchande. Son commerce est

Méthode de Géographie. 272 principalement avec le Japon, où elle envoie des soies, du sucre, des drogues & du vine en échange de quoi elle reçoit du cuivre, de l'or & de l'argent. Hou-Tcheou est au nord, & a de la réputation par son excellent the. Nien Tcheou & King Tcheou sont au nord. Ouen Tcheou est au sud, mais près de la mer, au lieu que Tchu-Tcheon est à l'ouest.

## VI. La Province d'Hou Kang.

Cette Province, au centre de l'Empire Chinois, abonde en bled & en ris. On y pêche beaucoap de poisson. Elle se divise en partie septentrionale & méridionale, qui contiennent quinze cantons ou métropoles; savoir huit dans la premiere, & sept dans la seconde. Les villes de la partie septentrionale sont:

2. Siang Yang.

Vou Tchang.
 Siang Yang.
 Ngan Lou.
 Kang Tcheou.
 Siang Yang.
 Hoang Tcheou.

Les sept Métropoles de la partie méridionale font:

1. Tchang Tcha. 5. Tchang Te.

6. Tching Tcheou. 2. Yo Tcheou.

7. Yung Tcheou. 3. Pao Hing.

4. Hing Tcheou.

Vou Tchang, grande ville, est batie fur la riviere de Kiang. Siang Yang est au nord de la Province. Kang Tcheou est aussi sur la riviere de Kiang, à l'ouest de la Province.

#### VII. La Province d'Honan.

Cette Province qu'on appelle le Jardin de la Chine, à cause de ses excellens fruits, est la plus tempérée & la plus fertile du Catay ou Chine feptentrionales Elle contient huit Métropoles; savoir:

1. Cai-Fong. 5. Hoai-King.

2. Koue-Te. 6. Ho Nan.

3. Tchang-Te. 7. Nan-Yang.8. Iu Nhing.

4. Oue Kinn.

Cai Fong qui en est la capitale, & une assez grande ville, fut submérgée en 1642, par les eaux du Hoang, qui formerent un grand lac. Honan est à l'ouest de Cai Fong. Nan-Yang, près de laquelle on trouve quantité de serpens. Iu-Ning est près de la riviere d'Iu.

## VIII. La Province de Chan Tung.

Sur le Golfe de Cang ou de Nang-King, est ferrile en grains, en fruits, en bétail, en soie, & a donné naissance au fameux Confucius, le Socrate des Chinois. Elle ne contient que six Métropoles; savoir;

1. Tsi-Nan. 4. Thing Tcheou.

Yen-Tcheou.
 Teng-Tcheou.
 Tong-Tchang.
 Lai-Tcheou.

374 Méthode de Géographie.

Avec les petites ssles de Cinan, où est une assez belle ville de même nom qui en est la capitale; de Xamuen, & de Tencheou.

#### IX. La Province de Chan-Si.

Elle est bornée au nord par la grande muraille, & au sud par la riviere d'Hoang. On y trouve beaucoup de vignobles, & elle fournit à tout le Royaume quantité de raisins secs. Ses principales villes ou Métropoles, au nombre de cinq, sont:

I. Tai Yven. 4. Fuen-Tcheou.

2. Ping Yang. 5. Tai Tong.

3. Lon Yang.

Tai-Yven, grande ville, qui a près de deux lieues de circuit, fervoit de réfidence aux Princes du fang. Il y a des fabriques de belles étoffes. Tai-Tong, est proche la grande muraille. Fuen-Tcheou est au sud de Tai-Yven.

#### X. La Province de Chen-Si.

Grande Province située à l'ouest de cesse de Chan-si. C'est par où viennent les Caravanes d'occident; le pays est sec, mais assez fertile en bled & en bétail. Il produit aussi du musc, & de la rhubarbe, & roule du sable d'or en quelques-unes de ses rivieres. Cette Province se divise en partie orientale, & en partie occidentale, qui contiennent chacune quatre Métropoles; savoir dans la premiere;

1. Si-Ngan. 3. Fong-Tchiang.

2. Yen Ngan. 4. Han-Tchang.

Et dans la partie occidentale.

1. Ping Leang. 3. Ling-Tao.

2. Kong-Tchang. 4. Hing-Hiang.

Quelques - uns y ajoutent Socheu ou Soczi, que d'autres mettent dans le pays des Tartages Chinois. Si-Ngan-Tighan-Fu est une grande ville de trois lieues de tour.

#### XI. Le Province de Se Tchuen.

Gette Province, au sud de celle de Chenfa, fut presque ruinée par les Tartares dans les dernieres guerres; mais elle s'est assez bien remise, & produit encore à ses habitans du bled, des fruits, de la soie & de la rhubarbe. Elle contient dix villes principales ou métropoles, savoir:

1. Tchin-Ton. 6. Quei-Tcheou.

2. Pao Ning. 7. Ma-Hou.

3. Chun-King. 8. Long Ngan.

4. Su-Tcheou. 9. Tsun-Y.

5. Tchong-King. 10. Tong-Tchien.

Tchin-Ton ou Chington est presque au milieu de la Province, & environée de grandes rivieres. Chun-King sur le Kiang. Su-Tcheou & Quei-Tcheou, sont sur la même riviere.

# XII. La Province de Kuantung on

Cette Province, qui s'étend fort de l'onest à l'est, se trouve sur la mer. Elle est fertile en bled, en ris, en fruits, en soie, en sucre & en salpêtre. Ses villes métropoles, au nombre de dix, sont:

1. Quang-Tcheou. 6. Tcheo-King.

2. Chao Tcheou.
3. Nang Hiung.
4. Hoei Tcheou.
9. Loud Tcheou. 3. Nang Hiung. 4. Hoei Tcheou.

5. Tchao Tcheou. 10. Kiun-Tcheou.

La premiere qui est Quang-Tcheou, nommée aussi Canton, est une grande ville, bien peuplée, riche & marchande, à cause de son port, où les gros vaisseaux peuvent remonter la riviere de Ta, sur laquelle elle est située. Chao-Tcheou, Hoei-Tcheou & Cao-Tcheou, font sur de petites rivieres & près de la mer.

De la Province de Canton dépendent plusieurs Isles, situées au midi. La principale est celle d'Haynan, qui a environ 60 lieues de circuit. Sa villemapitale, nommée Kiun-Tcheou, appartient à l'Empereur de la Chine, de même que Yai, & Cangan ou Cangoa. Le dedans du pays est occupé par des sauvages libres & indépendans; mais qui tous font commerce avec les Chinois, de qui ils tirent principalement du sei & des habits. Quoique

remplie de montagnes & de forêts, cette Isle ne laisse pas d'être assez fertile, & de produire à ses habitans du ris, des fruits & les commodités de la vie. Il y a quelques mines d'or & d'argent; mais les Sauvages se contentent d'amasser les grains d'or qu'ils trouvent dans le sable des rivieres. On pêche beaucoup de perles vers la côte septentrionale de l'Isle.

La petite Isle de Macao, est aussi une dépendance de cette Province; elle est située à l'entrée du Golfe de Quang-Tcheou, & a une ville de même nom, fameuse par le grand commerce qu'y 'faisoient autrefois les Portugais, avant que les Hollandois les eussent chassés de la meilleure partie des Indes. Ils y ont encore une bonne forteresse; mais la garnison, qu'ils y tiennent, est peu considérable, parce qu'ils ne sont plus en état d'y entretenir beaucoup de troupes, & que d'ailleurs ils savent bien que le meilleur moyen de conserver cette place est de se ménager avec les Chinois par beaucoup de soumission & de déférence; ce qu'ils ont fait assez exactement. Macao a peu de maisons & point de murailles: son port est assez petit, mais sûr & commode. Tous les droits d'entrées en appartiennent aux Chinois; & quoique les Portugais aient entr'eux une forme de Gouvernement, ils obéissent néanmoins aux Man-

Méthode de Géographie. darins, dans les affaires, où les Chinois ont quelqu'intérêt. On fait beaucoup de sel dans l'Isle de Macao, & l'Empereur de la Chine en tire tous les ans plus de quinze cens mille livres pour le droit de transport.

Près de cette Isle il y en a une autre aussi petite, appellée Sanchian, nommée aussi Chang-Tchuen, où mourut saint François

Xavier en 1552.

## XIII. La Province de Kwang Si.

Province de la partie méridionale, aux confins du Royaume de Tunquin, qui en occupe même une portion. Elle est au nord ouest de Quantung. Ses principales villes ou métropoles, au nombre de douze, font;

s. Quei-Ling.

Quei-Ling.
 Leou-Tcheou.
 Nan-Ning.

2. Tai-Ping. 4. King-Yven. 4. Si-Nguen. 10. Se-Ming.

11. Tchin Ngan. s. Ping-Lo.

12. Se-Tching. 6. On Tcheou. Quei-Ling, qui est au nord, en est la principale ville. Nan-Ning, Tfin-Tcheou & Ou-Tcheon font vers les frontieres.

#### XIV. La Province d'Yun Nan.

Pays riche & fertile, où l'on trouve de la poudre d'or, quelques pierres précieuses, du muse & assez de soie: c'est la plus

On y trouve 19 métropoles ou villes principales, savoir;

1. Yun-Nan.

11. Yao-Ngan.

2. Tali-Fou.

12. Ko-King.

3. Ling-Ngan.

13. On-Ting.

4. Tcheou-Hiung.

3 14. Li-Kiang.

5. Tchin-Kiang.
6. King-Ten.

16. Mong-Hoa.

7. Quang-Nan.

17. Yung-Tchang.

8. Quand Si.

18. Yung-Pe.

9. Chun Ning.

19. Cai-Hoa.

10. Ku-Tcheou.

Yun-Nan fait un grand commerce d'étoffes de foie.

#### XV. La Province de Koei-Tcheu.

Cette Province, au nord de Kuang-Si, & à l'est d'Yun-Nan, est remplie de montagnes: elle a beaucoup de chevaux & de mines de vis-argent; mais ce vis-argent n'y est pas d'une aussi bonne qualité que celui de Pologne, qui cependant est fort inférieur à celui qui se tire de Hongrie & d'Espagne. Ses principales villes, au nombre d'onze, sont;

Koei Hiang.
 Se-Tcheou.

7. Li-Ping.

2. Se-l'cheou. 2. Se-Nan. 8. Ngan-Chan.
9. Tou-Yun.

4. Tchin-Yven.

to. Ping-Yve.

5. Che-Tfin.

11. Ouer Ning.

6. Tong Gin.

## LA CORÉE.

#### CARTES.

Le Pere du HALDE a donné dans son quatriéme Volume de la Chine une Carte particuliere de la Corée.

Le Royaume de Corée, nommé en chinois Tschao-Sien, forme une grande Presqu'isse qui a pour bornes au septentrion les Tartares Chinois; à l'orient & au midi l'Océan oriental; à l'occident le Gosse

de Cang & la Province de Léaoton.

Elle est entre les 34 & 43 degrés de latitude: on lui donne plus de 150 lieues d'étendue du sud au nord, & 70 du couchant au levant. Elle est fort fertile, principalement en froment & en ris. On y trouve aussi des mines d'or & d'argent, & on pêche d'assez belles perles le long du détroit, qui la sépare du Japon, dont elle n'est éloignée que de 25 lieues. Le Roi de cette grande Presqu'isse est tributaire de l'Empereur de la Chine, &. les peuples y suivent les coutumes. & la religion des Chinois. Le pays est divisé en huir Provinces, & a quelques Isles dans sa dépendance. Il est fort peuplé; & si l'on en croit le Pere Thomas Jésuite & Président des Mathématiques à Peking, il contient 33 villes de la premiere grandeur, 55 de la seconde, & 72 de la troisième, outre un grand nombre de bourgs assez considérables. Tout cela est peu connu, & fait sonhaiter la description exacte de cette Presqu'isse, que le Pere Gouye, Jésuite, avoit promise dans son avertissement sur ses Observations physiques & mathématiques, publiées en 1692. La capitale de la Corée est Kingkitao, située presqu'au milieu du pays. Cest une grande ville où le Roi fait sa résidence. Les Chinois l'appelloient autrefois Pingjang; & les Japonois la nomment Sior. Les autres endroits font Chan-Ivem, Pousan, Stanchin & Ycheou. Moggan, ou Mocco, est dans l'Isle de Quelpaerrs vers le midi.

L'Empereur de la Chine a de plus pour rributaires les Rois de Tunquin & de Siam; de forte que l'on peut dire qu'il est le plus puissant Monarque de l'Asse. J'ajoute encore, que son Etat est le mieux policé de tous ceux de l'orient; qu'on y trouve deux villes beaucoup plus grandes que Paris; qu'il y en a plus de 80 du premier ordre, qui sont comme Lyon & Bordeaux; que parmi 260 du second ordre, il y en a plus de 100 comme Orléans; qu'entre 1200 du troisséme, on en trouve 5 à 600 comme la Rochelle & Angoulême; & qu'ensin il y a un nombre prodigieux de vislages plus grands & plus peuplés que Marennes & S. Jean de Luz.

## LES ISLES DE L'ASIE.

Les Isles qui appartiennent à l'Asie sont en très grand nombre, & répandues à son orient, à son midi, & même à son occident. Nous avons parlé de ces dernieres, qui sont dans la Mer Méditerranée, sur la côte de Natolie, & sont partie de ce qu'on appelle l'Archipel. Nous avons aussi parlé de l'Isle de Chypre, qui, avec une partie de la Natolie, fait un des gouvernemens de l'Empire des Turcs. Il nous reste à décrire les Isles qui sont à l'orient & au midi de l'Asie, & que nous partageons en plusieurs corps, la plupart connus des Géographes & des Navigateurs. Ce sont, en commençant par le nord:

1. Les Isles voisines de la Tartarie, &

vers le Détroit du nord.

2. Les Isles du Japon.

3. Les Hles de Licou-Kicou & l'Ifle Formose.

4. Les Hles des Larrons ou de Marie-Anne.

5. Les Philippines on Manilles.

6. Les Moluques.

7. Les Isles de la Sonde.

8. L'Isse de Ceylan.

9. Les Maldives.

#### ARTICLE I.

## LES ISLES VOISINES

12

DE LA TARTARIE,

ET VERS LE DÉTROIT DU NORD.

Nous réunissons ensemble toutes ces lses situées dans la Mer du Sud, au nord du Japon, & à l'entrée du Golfe d'Amur ou de Kamtschatka. On en compte cinq principales, qui sont: l'Isle de Saghalien ou d'Amur; le Jéso; l'Isle des Etats; la Terre de la Compagnie, & la Terre de Gama.

Nous ne parlons point des Isles qui sont au sud du Kamtscharka, au nombre de trente-quatre, selon les Russes. On ne les connoît pas bien encore; & elles ne paroissent avoir rien de remarquable.

1. L'Isle de Saghalien ou d'Amur, située vers l'embonchure de l'Amur, est une grande Isle couverte de bois, où l'on prend quantité de martres zibelines. Cette Isle a éré un sujet de contestation entre les Russes & les Chinois. Les premiers y ayant établi une pêche de perles, en 1728, ses Chinois la revendiquerent, somme appartenante à la Tartarie Chi-

384 Méthode de Géographie. noise; mais les Russes en sont demeurés les maîtres.

2. La Terre de Jeso, ou Yesso, qu'on nomme aussi Eso ou Jodso, est située au nord-est du Japon, à l'orient de l'Asie, & à l'occident de l'Amérique. Ce Pays est encore pour la plupart inconnu; & ce que nous en savons, nous vient par les Hollandois, qui y aborderent en 1643. Ce qu'ils en découvrirent s'étend depuis le 43 jusqu'au 48 degré & demi de latitude septentrionale. Les principales terres qu'ils y apperçurent sont le Cap de Patience, la Terre de la Compagnie près du détroit d'Unes; la Terre des Etats, proche le canal de Piecko; le Pic d'Antoine; les villages ou cabanes de Sivarca & de Tacapfi, le Cap d'Euroen, près du détroit de Sungar, qui est entre le Japon & la Terre de Yesso; le village de Matsimey, Matzumay, ou Matomey, la principale place du pays; le hameau d'Acqueis au fond d'un golfe, & le Cap d'Aniva. Les habitans de la Terre de Yesso sont d'une assez petite taille, fort velus & très-affreux, à cause de leur grande barbe, qui leur couvre presque tout le visage. Ils laissent croître leurs cheveux, & ont les ieux noirs, le front plat & le teint jaune. Les femmes ne sont pas si basanées que les hommes. Quelques-unes se coupent les cheveux autour de la tête: d'autres

d'autres les laissent croître. & les relevent en haut. Les unes & les autres se peignent de bleu les lévres & les sourcils: & les hommes, de même que les femmes, ont les oreilles percées avec des anneaux d'argent; les femmes en ont aussi aux doigts, & quelques-unes portent de petits tabliers d'une toile de soie fort légere. La religion de ces peuples nous est inconnue; mais on ne doute point qu'ils ne soient idolâtres. Il n'y a entr'eux ni police, ni gouvernement. Ils font naturellement paresseux, & ont chacun deux femmes, dont ils sont fort jaloux. Leur nouriture ordinaire est le lard & l'huile de baleine, le poisson & toutes sortes d'herbages. Ils trafiquent beaucoup avec les Japonois, à qui îls donnent du lard, de l'huile & des langues de baleine fumées, des fourures & des plumes d'oiseaux. Les Japonois, qui y viennent une fois tous les ans, leur portent du ris, du sucre, des robes de soie, des pipes de cuivre, des tabatieres, de petits vaisseaux vernis, des pendans d'oreilles, des haches & des couteaux. Ce commerce & cette proximité de la Terre de Yesso · avec le Japon, qui n'en est séparé que par le détroit de Sungar, a fait plusieurs fois naître l'envie aux Empereurs du Japon de connoître le dedans du pays. Ils ont même envoyé des gens pourvus de Tome VII.

Méthode de Géographie.

ce qui étoit nécessaire pour vivre; mais ils n'ont trouvé que des montagnards fort grossiers, qui n'ont pu les satisfaire sur ce

qu'ils demandoient.

On a cru long-temps que le Jéso faisoit une partie de la grande Tartarie : en quoi on étoit fonde fur la maniere de s'exprimer des Japonois, qui appellem Oku-Jeso, c'est-à-dire haut Jeso, la partie septentrionale de la Tattarie qui joint le Kamtschatka; & ils le distinguent de l'Isle de Jéso, qu'ils nomment Jéso-Gasima. Cette derniere n'est separée de la Tartarie que par le détroit de Tessoi, qui est si resserré en quelques endroits, qu'on entend d'un rivage à l'autre se cri des bêtes fauves. Sa partie méridionale s'approche beaucoup du Japon, & n'en est féparée que par le détroit de Sungar.

Quelques Carres représentent le Jéso attaché à la Presqu'isse de Kamtschatka, auquel, par cette raison, elles donnent une étendue considérable vers le sud-est; mais les dernieres navigations des Russés ont fair connoître, que le Jéso ne tient point au Kamtschatka, & qu'il en est séparé par une suite de plusieurs Isles. Les Russes même prétendent que le Jéso n'est pas une terre continue, ou une seule Isle; mais un composé de plasseurs, qui font partie des trente-quatre Isles dont nous

avons parlé ci-dessus.

Matsumai, qu'on croyoit autrefois être une ville de la Terre de Jeso, est une Isle particuliere, qui prend le nom de sa capitale. Elle est située dans le Détroit de Sungar, près du Japon, à qui elle appartient. Les Russes l'appellent Matmanska. Le Gouverneur de Matsumai est obligé tous les ans, de passer au Japon, & de présenter à l'Empereur son tribut, en sourures, en plumes d'oiseaux rares & en argent.

3. L'Isle des Etats, à l'orient est séparée par le Détroit du Pic, de l'Isle de Jéso, & par celui d'Uriez, de la Terre de la Compagnie. Des vaisseaux Hollandois, envoyés à la découverte de ces Mers, par la Compagnie des Indes orientales, la découvrirent en 1643, & lui imposerent

le nom qu'elle porte.

4. La Terre de la Compagnie, plus à l'orient, fut déconverte par les mêmes Navigateurs, qui lui donnerent ce nom, pour la rendre propre à leur Compagnie des Indes orientales. Mais ils n'en reconnurent qu'une partie : ce sont les Russes, qui nous ont fait connoître que c'étoit une file, ou un composé de plusieurs lses.

5. Encore plus à l'est, se rencontre la Terre de Gama. Un Capitaine Espagnol l'apperçut en allant de la Chine au Mexi-

que, & lui donna son nom.

# ARTICLE II.

## LES ISLES DU JAPON.

#### CARTES.

Le savant M. RELAND a donné une Carte du Japon, qui a été gravée en Hollande en une seuille. KEMPFER en a donné une meilleure dans son Histoire du Japon, imprimée in solio & in-12; & le P. Charlevoix l'a adoptée pour l'Histoire du Japon, qu'il a aussi composée. Mais M. le Comte de Maurepas en a fait dresser une meilleure, par le Sieur BELLIN, lorsqu'il étoit Secrétaire d'Etat pour la Marine,

LES lsles du Japon sont à l'orient de la Chine, entre les 15; & 175 dégrés de longitude, & entre les 31 & 42 de latitude septentrionale. L'air y est fain, mais ordinairement froid, & sujet à la neige; le terroir sort montagneux, & en général peu sertile, si ce n'est en ris & en thé, quoiqu'en quelques endroits il y vienne du froment & de l'orge. Il y a aussi de riches mines d'or, d'argent, & de trèsbel étain, des éléphans, des chameaux, des bœuss; ensin on y pêche des perles,

rouges pour la plupart; mais qui ne sont pas moins estimées que les blanches. Les Japonois sont de moyenne taille, un peu basanés, magnifiques dans leurs habits, assez spirituels, fidéles, adroits, patiens dans les travaux, aimant les armes & les sciences; mais fort orgueilleux, méfians & dissimulés. Ils sont idolâtres, & haiffent toutes les Nations, qui sont d'une autre Religion, excepté les Hollandois, qu'ils croient n'en point avoir, & qu'ils ne souffrent qu'à cause du commerce. Leurs contumes & leurs manieres sont fort opposées aux nôrres, & même à celles des Chinois, dont ils rirent leur origine, & qui les reléguerent dans les Isles qu'ils habitent aujoerd'hui. Il y a apparence qu'ils en usent ainsi pour mieux couvrir l'opprobre de leur exil; & c'est peut-être. pour cela que les hommes & les femmes: marchent la tête nue; que le noir leur est une couleur de réjouissance, & le blanc une couleur de deuil. Cette affectation paroît en plusieurs autres choses; & cen'est pas sans raison qu'un Auteur de ce temps les appelle nos antipodes moraux. Ils ne sont pas moins particuliers dans le commerce, que les Hollandois viennent faire sur leurs côtes. Les vaisseaux de ces derniers n'y sont pas plutôt arrivés, que les Japonois font mettre pied à terre à tout l'équipage, & enlevent tout ce qu'il.

出の公は

390 Méthode de Géographie.

y a dans les vaisseaux, jusqu'aux voiles, canons & munitions; puis, quand il leur plaît, ils rechargent les mêmes bâtimens de telles matchandises qu'ils veulent, en échange de celles qu'on leur a apportées, & remettent les navires dans l'étar qu'ils sont arrivés, le tout néanmoins avec assez de bonne soi.

L'Empire du Japon a deux Chefs, ou deux Souverains: l'un est le Dairi, ou Empereur Ecclésiastique, qui réside à Méaco, & l'autre est le Kubo, ou Empereur séculier, qui fut établi au milieu du XIIe siècle: il demeure à lédo. Le Dairi avoit autrefois un très-grand pouvoir, & il étoit regardé comme une espece de divinité; & c'étoit un aussi grand crime de lui rélister, que de rélister à Dieu même. Mais aujourd'hui son pouvoir est extrêmement borné. Comme les Japonois sont très-sensuels, on lui a conservé, non-seulement un très-grand revenu, mais encore les plaisirs, qu'il peut prendre avec ses douze femmes éponfées, & ses concubines.

Le Kubo, ou Empereur séculier, est donc aujourd'hui le seul en qui réside l'autorité souveraine. Il a un pouvoir sans bornes sur tous ses sujets, sans distinction de naissance ni de rang. Ce Prince est trèsriche & très puissant. Le Japon est fort sujet à des tremblemens de terre si vio-

lens, que les montagnes & les villes en sont abîmées, & ne laissent plus voir que des lacs ou des gousses très-dangereux par leur mauvaise odeur. Il en arriva surtout un terrible en 1703, qui abîma presqu'entiérement la ville d'Yédo, & qui s'étant joint à un incendie, y sir périr deux cens mille habitans. La mer des environs est très orageuse, ce qui vraisemblablement vient des mêmes causes que les tremblemens.

Les Isles du Japon se réduisent ordinaisrement à trois principales, dont les autres dépendent. La premiere de ces trois est celle de Niphon, la plus grande & la plus considérable; la seconde Ximo ou Saicock, & la troisséme Xicoco ou Tokoess.

# I. L'Isle de Niphon ou Nipon.

Cette Isle, dont le nom veut dire Source de lumiere, est à 34 lieues à l'est de la Presqu'isle de Corée, & à 20 ou davantage du Jéso, dont elle est séparée par le Détroit de Sangar ou Sungaar. L'Isle de Niphon a près de 600 lieues de tour, 250 lieues de longueur du sud-ouest au nordest, & 110 lieues dans sa plus grande largeur du sud au nord. Elle contenoit autresois 54 petits Royaumes; mais aujourd'hui elle se divise en cinq parties ou Provinces impériales, qui sont en allant d'occident en orient.

R iv

392 Méthode de Géographie.

1. Jamasiiro ou Sansju.

2. Jamatto ou Wosju.

3. Kawatsii ou Kasiu.

4. Idsumi ou Sensju.

5. Sitz on Tsinokuni & Sisju.

Il y a encore d'antres divisions particulieres; mais qui entrent dans un trop grand détail pour un Pays aussi peu fréquenté

par les Nations Européennes.

1. La Province de Jamastiro a pour villes principales, Amanguci, avec un assez bon port sur la côte occidentale; Nangato, Bingo, Aqui, Foqui & Ximonasce

qui.

2. La Province de Jamatto a Méaco, ancienne capitale, Sacay, Farima & Ozaca. Méaco, près du Golfe qui porte son nom, est une très-grande ville, belle, riche, bien peuplée & fort marchande. Elle étoit autrefois plus considérable, avant que les Empereurs du Japon eussent transféré leur siège à Yédo, qui est ainsi devenue la capitale de cet Empire. Méaco est divisée en haute & basse ville. L'ancien Palais des Empereurs se trouve dans la premiere, & le port avec la forteresse de Fuxima dans la seconde. On dit que la ville de Méaco a été abîmée en 1730, par un tremblement de terre, & qu'il y est péri un million de personnes. Ofacta est environ à 180 lieues au couchant d'Yédo, située entre des montagnes; mais

3. Le Kawatsii a les villes de Finda; capitale, & de Jetchu, près de laquelle?

il y a un volcan.

4. L'Itzumi a les villes de Surungo, ou Suranga, lieu où l'on éleve le préfomptif héritier de la Contonnez de Ximano ou Xinano, & de Micava ou Micawa.

5. La Province de Sitzu contient Yédo, Ava & Devano. Yédo ou Yendo, aujourd'hui la capitale du Japon, & la résidence de l'Empereur, est située sur la riviere de Tonkaw, qui se perd un peu audessous dans la mer. Cette ville est belle, riche, bien peuplée, longue de trais lieues. & large de deux. Il y a de très-beaux Palais, & entr'autres celui de l'Empereur, dont les appartemens sont tout-à-fait magnifiques, & où l'or & les pierreries brillent de tous côtés. Mais il s'en faut bien que les maisons ordinaires participent à cette magnificence. Le Palais est proprement une forteresse au milieu de la ville. L'on en fait des descriptions qui peut être font plus vraies que vraisemblables. Cette ville eur le malheur en 1703, d'être presque ruinée par un tremblement de terre, qui se joignit à un furieux incendie, & 394 Méthode de Géographie. qui sit périr deux cens mille ames.

# 'II. L'Isle Ximo, Saycock ou Saikokf.

L'Isle Ximo, dont le nom de Saicock yeut dire Pays de l'ouest, qui lui vient de sa situation à l'égard de Niphon, est aussi appellée Kiusiu; c'est-à-dire, le pays des neuf, de neuf Royaumes qu'elle contenoit autrefois. Elle n'est qu'à 60 lieues de la Chine. Sa longueur est de 60000 pas ou environ vingt lieues, sa largeur de 30000, & sa circonférence de 150000. Nangasaki, capitale, Bungo & Satçuma, sont les meilleures villes qu'on y trouve. Nangasaki, avec un port sur la côte orientale, est médiocrement grande; mais bien peuplée, & riche par le commerce qu'elle fait, principalement avec les Chinois & les Hollandois. Ces derniers qui sont les seuls des Européens qui puissent aborder au Japon, y ont une habitation dans une perite Isle qui est dans le port; & ce port n'est famais sans une cinquantaine de vaisseaux marchands.

# III. L'Isle de Xicoco, Tokoefy ou Sikokf.

Les noms de Tokoesy & de Sikoks, signifient quatre Royaumes. Cette lse étoit essectivement partagée autresois en quatre Etats. Elle est située à l'orient de celle de Ximo. On sui donne ordinaizement 45 lieues de longueur, 15 de

large, & 120 de circonférence. Tosa ou Tossa, Awa, Hyo & Samuqui en sont les villes ou bourgs les plus remarquables.

Les autres Isles du Japon, qui dépendent de quelqu'une des trois principales que nous venons d'expliquer, sont fort petites & de peu de conséquence, à l'exception de Firando, qui est assez bonne, aussi bien qu'Amacusa, Tacuxima &

Fatsiko.

J'ajouterai seulement ici que les Portugais ont été les premiers des Européens, qui ont reconnu les Isles du Japon. Ils y aborderent en 1542; & S. François Xavier y ayant passé avec eux en 1549-, y prêcha l'Evangile avec beaucoup de succès. Aujourd'hui tout le monde sait que depuis le massacre des Portugais vers le milieu du dernier siècle, on n'y souffre plus de Chrétiens que les Hollandois: encore sont-ils enfermés dans leur habitation, jusqu'à ce que leurs marchandises soient échangées, & leurs vaisseaux appareillés par les Japonnois.

La Religion chrétienne subsista avec beaucoup d'éclat jusqu'en 1636 ou environ, que la jalousie du commerce la sit malheureusement abolir. Tavernier, Protestant, & après lui le Docteur Antoine Arnauld, attribuent cette satale révolution aux Hollandois. Voici donc de quel-

R vi

Méthode de Géographie. le maniere on raconte le fait. Un Flamand, qui avoit embrassé la prétendue Réformation, étoit parvenu, de mousse de vaisseau, jusques à être Intendant du commerce pour les Hollandois dans le Japon. Cet homme, jaloux du progrès que les Portugais faisoient dans le commerce, les voulut exterminer dans cet Empire: il supposa donc une lettre, par laquelle il parogisoit que les Portugais se vouloient rendre maîtres du Japon. L'Eme pereur, désiant & cruel, à qui cette let-tre sus communiquée, résolut d'exterminer tous les Portugais, & avec eux la Religion Chrétienne. Ainsi il ordonna de les faire tous périr sans distinction d'âge, ni de sexe. Cet homme, qui s'étoit enrichi aux dépens de ses maîtres, sut révoqué de sa Commission, & renvoyé en Hollande. Il se mit ensuite au service des François dans les Indes; mais rempli de richesses, il résolut de retourner en Europe. Il partit pour retourner en France; mais n'osant y paroître avec les excessives richesses, qu'il avoit amassées, il voulut se décharger en passant à Lisbonne, de quelque pierreries. Comp-rant y aborder il vir rompre six ancres les unes après les autres, quoiqu'il n'y est alors ni vent, ni tempête; son vaisseau recula contre un rocher, & s'y fendit, & ce misérable y étant entré pour prendre

Les Isles de Liéou-Kiéou. 397
une cassette, dans laquelle il avoit mis
ses pierreries & ses perles, il périt avec le
navire, & reçut ainsi dès cette vie le châtiment du dommage irréparable, qu'il
avoit fait au Christianisme. Le Pere Charlevoix raconte la chose avec quelques
différences.

#### ARTICLE III.

Ĭ

# LES ISLES DE LIEOU KIEOU,

ET L'ISLE FORMOSE.

I. LES Isles de Liéou Kiéou, situées au midi de celles du Japon, ne sont connues exactement que depuis quelques années. Kempfer, qui les nomme Lequeyo, est le premier qui en air parlé; mais ce qu'il en dit, n'en donne qu'une idée assez confuse. Deux cartes manuscrites dressées par le P. Gaubil, Missionaire Jésuite à la Chine, & envoyées de Peking en 1752, en donnent des notions plus détaillées. MM. d'Anville & Buache ont également su tirer parti de ces cartes, qui ont été déposées à la Bibliothéque du Roi, avec les notes qui les accompagnoient. Voici ce que dit sur ces Isles, M. Buache dans ses Considérations

Les Isles de Liéou Kieou forment depuis Ximo, la plus méridionale des Islesdu Japon, une espece de chaine qui s'étend jusqu'à l'Isle Formose, voisine de la Chine. Les sept qui sont plus voisines de Ximo dépendent de l'Empire du Japon, Elles sont petites. La plus grande se nomme Tanaxuna.

On trouve ensuite huit Isles, qui sont nommées Oufou-Chima, (les Isles d'Oufou.) Elles sont fertiles & peuplées, à l'exception de celle de Kikiai, qui n'est remarquable que par ses grands cédres. Sa plus considérable s'appelle Ousou. Les Chinois la nomment Tatao, c'est-à-dire, grande Isle. Elle a aussi beaucoup de grands cédres. La grande Isle de Liéou-Kiéou est au sud-ouest des précédentes. A son occident se rencontrent dix petites isses, bien peuplées & fertiles, à l'exception de celle de Lung-hoang-chan, ou l'îsle du soufre. Un peu plus au sud, est une suite d'îlots qui va jusqu'à la pointe septentrionale de l'Isle Formose. Les Chinois suivent ces Isles, lorsqu'ils vont de Kilong-chang à Kien-tching, capitale de Licou-Kicou. Enfin, plus au sud, sont encore dix-sept petites Isles, dont les principales sont Tay-Pinchan, & Pat-chong-chan. Elles sont très-fertile & très-peuplées.

La grande Ise de Liéou-Kiéou, qui se

4

21

ú

: #

į.

nomme aussi Lequeyo, étoit partagée, il y a quatre cens ans, en trois Etats ou petits Royaumes: de-là vient, que sur quelques Cartes, elle est nommée l'Isle des trois Rois. Aujourd'hui elle n'a qu'un Roi, dont la domination s'étend sur toutes les Isles dont nous venons de parler; mais il est tributaire de la Chine. Cette grande Ise est très peuplée & très fertile. Elle a beaucoup de villes, de bourgs & de villages. Sa capitale, nommée Kientching, est située dans sa partie méridionale. Le Roi y fait sa résidence; & son palais se nomme Cheuli. Les habitans de Liéou-Kiéou sont aisés & fort polis. Ils ont des livres de religion, de morale & de sciences, écrits en caracteres chinois. Cependant l'usage ordinaire est d'écrire en caracteres japonois. Leur langue, quoique différente de celle des Chinois & des Japonois, a cependant adopté beaucoup de termes en usage chez les uns & les autres. Leurs Bonzes viennent presque tous du Japon, ou vont y faire leurs études.

II. L'îsse Formose a été ainsi nommée de la beauté & de la fertilité de son terroir. On lui donne 260000 pas d'étendue du sud au nord; mais elle n'en a pas 6000 du couchant au levant. Elle est à l'orient de la Province de Fokien, dont

400 Méthode de Géographie.

elle est séparée par un trajet de mer d'en-

viron trente quatre lieues.

Cette Isle est fort sujete aux tremblemens de tetre & aux tempêtes. Le terrein y est assez inégal; mêlé de bois, de plaines & de montagnes; mais en général le pays est assez bon, & produit du ris. Une chaîne de montagnes, qui traverse l'Isle du sud au nord, la partage en deux parties. Celle qui est du côté de l'orient, est habitée par les naturels du pays, qui sont encore sauvages. Sa partie occidentale est anjourd'hui habitée par près de trente mille Chinois, qui la cultivent bien, & qui font du commerce.

La principale ville de l'Isse est Thaio-van, bâtie dans une petite Isse, longue d'environ deux lieues, & éloignée de celle de Formose d'environ mille pas vers l'occident. Le Fort nommé ci-devant de Zélande, & que les Hollandois avoient sait bâtie, est un peu plus élevé que la ville, & a six bastions, avec le logis du Gouverneur & les magasins. La ville est à une portée de mousquet de cette sorteresse, & peuplée de riches Marchands Chinois qui y portent des étosses de seie & des porcelaines, en échange desquelles ils reçoivent des Sauvages des épiceries & des toiles de coton.

Les Portugais sont les premiers Euro-

péens qui aient eu des établissemens dans l'Isle Formose. Ils y avoient bâti les forts de Farbrou, de Quilam & de Tamsuy; & ils les ont possédés jusqu'en 1635, que les Hollandois les chasserent de toute l'Isle. Ces derniers eurent grand soin de faire valoir leurs établissemens dans cette Isle, qui leur fournissoit des cuirs, des cornes de cerf, que les Japonois emploient dans leurs ouvrages. Ils y firent mêmetravailler à une mine d'or, qu'on avoit découverte. Mais ils n'en profiterent pas long-temps. Coxinga, fameux pirate Chinois, leur enleva, en 1661, Thaiovan & le fort de Zelande, & il les chassa à leur tour de toute l'Isle Formose. Ils firent, en 1721, une tentative, pour y rentrer, en faisant soulever le peuple; mais cette démarche n'eût aucun fuccès.

## ARTICLE IV.

LES ISLES DES'LARRONS,

OU DE MARIE-ANNE.

CEs Isles, situées dans l'Archipel S. Lazare, au sud est du Japon, entre les 12 & 20 degrés de latitude seprentrionale, surent découvertes en 1,20, par le fameux Magellan, dans le temps qu'il al-

401 Méthode de Géographie. loit aux Philippines. Il les nomma les Ules des Larrons, parce que les Insulaires lui volerent quelques outils de fer. Philippe II, Roi d'Espagne, se les appropria, sans y faire d'établissemens; enfin, Marie-Anne d'Autriche, mere de Charle II, y envoya des Missionaires Jésuites en 1665: ce qui leur a fait donner le nom de Marie-Anne. Ces Istes ne sont bien connues, que depuis que le P. Moralés, Jésuire Espagnol & Missionaire, en a donné le nom, la grandeur, & la distance. On en compte ordinairement 14, dont les noms, en allant du feptentrion au midi, font, Urac, Maug, Tunas ou les trois Rochers, Songson, autrefois l'Assomption, où il y a un volcan; Agrigan ou Arigan; Pagan ou Pagon, autrement S. Ignace, où il y a plutieurs volcans; Amalagan ou la Conception; Ouguan ou S. Philippe; Sarigan ou S. Charles; Anathaban ou S. Joachim; Saipan ou S. Joseph; Tiniam ou Mari-Anna; Bona vista; Aguignan ou S. Ange; Rota; Sarpana ou Sainte-Anne, & Guaham ou S. Jean, qui produit de trèsbon cacao. Toutes ces Isles sont fort petites, & ne valent pas grand'chose, non plus que les autres de l'Archipel de S. Lazare, dont on peut voir les noms sur les Cartes.

#### ARTICLE V.

į.

ź

. 4

### LES ISLES PHILIPPINES,

#### OU MANILLES.

LEs Orientaux les appellent Isles de Lucon, du nom de la plus grande, qui porte aussi celui de Manille; mais les Espagnols les nomment Philippines, en considération du Roi Philippe II, sous lequel ils en firent la conquête en 1564. Ferdinand Magellan, Portugais de Nation, qui avoit quitté le service de son Prince, sur le premier qui les découvrit en 1520, sous les auspices de l'Empereur Charles-Quint, vers lequel il s'étoit retiré, parce que le Roi de Portugal n'avoit pas voulu lui augmenter sa paye d'un demi ducat par mois-Rui Lopez de Villalobos les reconnut ensuite en 1541; mais ce fut pour le même Empereur, & non pour Philippe II, Roi d'Espagne, comme l'a cru l'Abbé Baudrand, puisque ce Prince ne commença à regner qu'en 1555. L'Abbé Baudrand ne se trompe pas moins, quand il ajoute que Michel Lopez de Legaspe établit les Éspagnols dans ces Isles en 1546: car il est certain, qu'il n'y arriva qu'en 1564, après que ce Capitaine y eut été envoyé

par Louis de Vélasco, Viceroi du Mexique, qui vouloit s'assurer de ces Isles, afin de faciliter le commerce de la nouvelle Espagne avec la Chine & le Japon.

Les Philippines, que les Portugais appellent Manilles, du nom de celle qui en est la principale, sont au midi de la Chine & au nord des Moluques, entre les 5 & 20 dégrés de latitude septen-. trionale. L'air y oft fort chand, & l'on y sent peu la différence des saisons. Les pluyes y commencent à la fin de Mai, & durent fans interruption, trois ou quatre mois; mais à cela près il y pleut rare-ment. A l'égard du terroir, si l'on en croit Thevenet, il s'en faut bien qu'il soit aussi fertile que plusieurs Auteurs se le sont imaginé. Il n'y a ni bled, ni vin, ni olives, ni même aucuns fruits de l'Europe, si ce n'est des oranges. On n'y trouve point non plus de mines d'argent, & le pen que l'on y voit de ce métal, y a été apporté du Mexique. Celles d'or se trou-vent dans l'Isle de Manille; mais elles ne font pas en grand nombre, & ne rendent pas beaucoup, non plus que le sable d'or de la riviere de Butuan dans l'Isse de Mindanao. La plus grande richesse du pays confiste dans les palmiers, qui y sont en grand nombre: il y a aussi du coton & beaucoup de cire, de miel & de sucre, qui y est à si bon marché depuis que les

Espagnols ont bâti des moulins pour en faire, que l'on en a 25 livres pour 20 sols. Cependant en 1732, il se forma t à Cadix une compagnie autorisée par le Roi Philippe V, qui lui accorda le privilége de commercer dans ces Isles.

Les Philippines sont fort sujetes aux ouragans, & ont quantité de couleuvres d'une prodigieuse grandeur, de même que beaucoup de bêtes féroces, qui obligent en plusieurs endroits les peuples de la campagne de demeurer sur des arbres. Les Insulaires sont assez spirituels, bien faits, & même assez blancs pour leur climat: ils sont aussi assez traitables, & aiment plus le repos que la guerre. Le nombre des Isles Philippines est fort grand. Quelques-uns le font monter à 1100, & d'autres a plus de 1200; mais il y en a plusieurs fort petites, & quelques-unes même inhabitées. Les plus contidérables font Luçon ou Manille; Mindanao; Tandaye ou Philippine; Parago ou Paragoya; Puloam ou Calamianes; Mindora, Panay; S. Jean ou Joura; Capul; Limahan ou Linhahan; Masbat; Abuyo; Negros ou Negoas; Cébu ou les Pintados; Mataro, & Layta. Toutes ces Isles étoient aurrefois aux Espagnols; mais aujourd'hui Mindanao & S. Jean ont des Rois parti-, culiers.

I. L'Isse de Luçon, ou de Manille, la

Méthode de Géographie. plus grande & la principale de toutes, est nommée par les Espagnols nouvelle Caftille. Elle a quelques mines d'or, & est située vers le nord, à 100 lieues de la Chine. Son circuit est de 450 lieues; sa longueur du sud-est au nord-ouest de 130, & sa largeur de l'onest à l'est de 67. On la divise ordinairement en trois parties, ou audiences, qui sont celles de Manille, de Pampanga & de Reilocos. La ville de Manille, à l'embouchure de l'Araud dans le golfe de Cavite, qui porre aussi le nom de Golfe de Manille, en est la capitale. Elle est médiocrement grande, mais bien bâtie, fort peuplée, & défendue par une bonne citadelle: son port est assez grand & fort fréquenté, quoique l'entrée en soit difficile à cause des isses & roches de Mirabelles, qui sont à l'ouverture de son golfe. Manille a été bâtie par les Espagnols, qui y ont un Viceroi, un Archeveque & un Conseil Souverain pour les Isles Philippines, qui sont tout ce qu'ils possedent en Asie. Cavite, un peu audessous de Manille, a un bon port. Cagaion ou nouvelle Ségovie, avec un port & un Evêché suffragant de Manille, vers le nord. Caceres ou Cacerés de Camarinha, Ville & Evêché vets le fud-est, & Porto Mandato, ou Mantado qui en est proche, font d'autres places de cette Isle. Quelques-uns y ajoutent une ville de Luçon sur

II. L'Isle de Mindanao, la plus méridionale, & la seconde en grandeur des Philippines, est fort peuplée, & a du sable d'or dans la riviere de Butuan. Ses habitans sont aujourd'hui tous idolârres, de même que ceux de l'Isle de S. Jean, qui n'obéissent plus aux Espagnols. Ses principales villes sont Mindanao ou Tabouc, capitale, & la résidence du Roi ou Sultan; Sarogo, Caldero & Dapito. Les Alsoures, ou Montagnards de l'Isle de Mindanao, sont indépendans du Sultan de ce nom, qui est Mahométan.

III. Tandaye, ou la Philippine propre, est ainsi nommée, parce qu'elle sut découverte la premiere. Elle est à 12 lieues de Manille vers le sud-est, & passe pour la plus belle de toutes les Philippines.

1V. Paragoya, qui est près de Bornéo, a environ cent lieues du sud-ouest

au nord-est.

V. Mindora, est séparée de l'îsse de Manille par un dérroit de 10 lieues de

large, vers le sud-ouest.

VI. Panay ou Panayotton, est au sudest de Mindora, & la plus occidentale des Philippines. 408 Méthode de Géographie.

VII. L'Isle de S. Jean, à l'est de Mindanao, a le passage de S. Clair entr'elle & Tandaye. Elle n'a que très-peu d'habitans; & n'est plus soumise aux Espagnols.

VIII. Capul, est entre Mindora &

Paragoya.

IX. Masbat, entre Paragoya & Tendaye.

X. Abuyo, au midi de la Philip-

pine.

XI. Negros, a Panay au nord-ouest.

XII. Cebu, nommée par les Espagnols Los Pintados, à cause que ses habitans avoient le visage peint, quand ils la découvrirent, a Nombre de Jesus, ou Ville-Jesus, ville Episcopale, avec une forteresse & un port aussi bon que fréquenté. Son Evêque est suffragant de Manille.

XIII. Matan, au sud-est d'Abuyo, a vu mourir le fameux Magellan, qui y sut tué en 1520, & non en l'Isle de Cebu l'an 1521, comme M. Baudrand se l'est imaginé. Je n'assure néanmoins que Magellan sut tué dans l'Isle de Matan, que selon le sentiment le plus commun: car il y a des auteurs, qui prétendent qu'il mourut dans l'Isle de Luçon, d'une stéche empoisonée, que lui tirerent les Insulaires, contre qui il combattoit.

XIV. Leyta ou Layta, entre Cébu &

Matan.

Les Espagnols possedent encore les Isles

Baton,

Les Isles Moluques. 409 Baton, Bohol, & la Verde; mais elles font si petites, & si peu considérables, qu'elles ne méritent pas la peine qu'on en parle.

Les nouvelles Philippines, qui sont au sud-est ne laissent pas d'être assez considérables, quoiqu'elles le soient moins que les Philippines. On ne les connoît que par la relation de quelques habitans, qui ont échoué dans les Isles Espagnoles.

## ARTICLE VI.

# LES ISLES MOLUQUES.

#### CARTES.

Nous en avons des Cartes données par Pierre VANDER-AA, aussi-bien que de toutes les Isles qui suivent.

LE nom de Moluques ne se donne pas seulement aux isles de Ternate, de Tidor, de Motir, de Machiam, & de Bachian, qu'on appelle Moluques proptes; mais aussi à toutes les autres, qui sont entre celles de la Sonde, les Philippines, la Terre des Papous, & la Nouvelle Hollande. La situation de ces lses aux environs de l'Equateur, fait que l'air y est extrêmement chaud, les peuples fort noirs, Tome VII.

Méthode de Géographie. & le terroir peu fertile, si ce n'est en épiceries & en ris. Les Moluques furent découvertes par Magellan en 1520, & soumises aux Espagnols, qui les donnerent on engagement aux Portugais. Aujourd'hui elles appartiennent presque toutes aux Hollandois, qui en ont chassé ces derniers, & qui y font tout le commerce. Us vendent, même aux habitans du pays, les épiceries dont ils ont besoin, sont maîtres des forteresses & des ports, & ont des Rois sous leur dépendance. Ces Isles font en très-grand nombre, & se peuvent distinguer en occidentales, en orientales & en méridionales.

## I. MOLUQUES OCCIDENTALES.

La plus grande & la plus considérable de ces sses, est relle de Célebes ou Macaffar, qui a près de 200 lieues du sud-au nord, & 68 de l'ouest à l'est. L'air y est bon, le pays fort peuplé, & la terre assez farrile en ris, de même qu'en cocos. Elle avoir, il n'y a pas long-remps, six Royaumes; mais aujourd'hui elle n'en consient plus que deux; celui de Célebes vers le sprentrion, & celui de Macassar vers le puidi.

Le Royaume de Célebes n'a rien de ramarquable. Celui de Masassar est besucoup plus étendu , & plus considérable. Sa copitale, nommée auss Mucassar, sanée fur le détroit de même nom, est une ville mal bâtie; mais forte, & avec un bon port. Elle appartient aujourd'hui aux Hollandois, qui l'ont rendue fort marchande, & qui ont le Roi de cet Etat sous leur dépendance. Ce Roi est encore affez puissant, so suit la Religion mationérane, de même que ses sujets. Les autres villes sont Banzachia, Cion, Tabueo; & suit-pandam, qui avec sa sorterelle, appartient aux Hollandois.

Les Isles Salayo ou Salayer, Cahone, -& Baucar en Bason y font au midi du Royanine de Macassa; mais elles sont zono petires, & n'ont tien de considérable.

II. MOLUQUES ORIENT ALES.

# Ifte de Gilolo.

dans un air mal l'aise l'un terre y produir affez de ris, se nourit des terrues d'une grosfeur extraordinaire. Gilolo a 250 lieues de tour, se appartient, pour la plus grande partie, à un Roi de même nom; qui est tribucaire des Hollandois. Le reste est habité par des Sauvages, principalement vers le mord. Les villes de cette Isle sont Gilolo, capitale se résidence du Roi; Curua, Maro se Tolo.

Iss de Ternate, de Tidor, de Motir, de Machian, & de Bachian, ou les vraies Moluques.

Ces sses, qu'on appelle les vraies Moluques, sont fort petites; mais elles rappostent quantié d'épiceries aux Hollandois, qui en sont aujourd'hui les maîtres, se ont obligé le Roi de Ternate de leur céder son sses pour une pension de 1200 écus.

Ternate, la principale des vraies Moluques, a les villes & forteresses de Gammalamme & de Malayo. Il y avoit dans cette Isse quantité de girossiers, que les Hossandois ont arrachés, pour mieux vendre le girosse qu'ils recueillent à Amboine.

Zidor, qui avoit un Roi parsiculier, appartient aujould'hui aux Hollandois, qui y ont fait barr la forterelle de Mazzico.

Morir & Machian sont au Roi de Termate, sous la dépendance néanmoins des Hollandois, qui possedent emiérement Bashian, la cinquiéme lise des vraies Mohiques. Morir, ou pétit Timor, est costimandée par la forterssse de Nassaw, que les Hollandois y out tout bâtir, de même que celles de Tassas & de Tabillola dans Machian,

IRe de Gérame

C'est la plus grande des Moluques orientales après Gilolo. Elle a aussi beaucoup d'épiceries, dont les Hollandois sont tout le commerce. Le Roi de cette Isle est leur tributaire, & ils y ont quelques forteresses. Cumbello est la principale ville de Céram. Le Roi du pays y fait sa résidence; mais les Hollandois occupent, la forteresse, qui commande la ville & le port.

Sher wir Ble d'Amboine.

Àu sud-ouest de la précédente, dont. elle n'est séparée que par un petit trajet, a environ 24 lieues de tour, & abonde en clous de girofles, dont les Hollandois, qui en sont les mastres actirent des fommes immenses. Cette Isle fut découverte enizgis, par Antonio Abro, Portugais, qui y fit ériger une colonne, pour marquer qu'il en prenoir possession aunom du Roi de Portugal. Les Portugais la gardenentijusqu'en 1603% qu'ils en furent chasses par Erienne Verhagen, Amiral Hollandois. Les Espagnols néanmoins la reprirent en 1620, & les Hollandois, à qui elle appartient aujourd'hui, ne s'y rétablirent qu'en 1656. Depuis ce tempslà ils y ont fait bâtir les forts de Hiten &

Médissie de Géographie.
de Low, & amblioter celui de la Victoire,
qui défendoit Amboina, la capitale de
cette Isle, & qui est le mieux fortissé des
trois. Ce derpier est toujours muni de
60 pieces de canon, & d'une garnison de
600 hommes; de sorte que c'est le meil-

leur établissement que les Hollandois ai ent dans les Indes après Batavia, dans l'Ise

Isles de Banda.

de Java.

Ces Illes, qu'on nomme Banda, Neta, Gunapi, Lantor, Paloway, Pulotin & Bassingen, sont fort proches les unes des autres, de même que de celle de Céram, qu'elles ont au septentrion. Elles appartiennent aux Hollandois, & font if semplies de muscadiers, qu'à la réserce d'uns voican de l'Aste de Gunspi ou Cumanapi , il n'y a pas un arpent de terre igni n'en foit couverr. Banda, la plus grande & la plus confidérable de routes, a'est qu'onviron à vingt lieues de Cétam, & elle a trois lieues de long fur une de large. Les Hollandois en tirent une prodigieuse quantité de noix muscades, auffi-bien que de macis, qui est la fine écorce de ces noix. Ils y ont fait bâtir quelques forts, de même que dans l'Isle de Néra & dans celle de Paloway.

### III. MOLUQUES MÉRIDIONALES.

Les plus grandes sont Timor, Ende ou Flores, Terralta & Aru; mais elles n'ont rien de remarquable. Les Hollandois ont une forteresse dans Timor, qui est la principale de ces Isles.

#### ARTICLE VII.

#### LES ISLES DE LA SONDE.

Les lises tirent leur nom du fameux détroit, qui est entre l'Isse de Java & celle de Sumatra; comme ce détroit tire le sien du Port de Bantam, qui y est situé; & qu'on appelle le Port de la Sondé. Elles sont situées aux environs de l'Equateur, entre le 6° dégré de latitude septentrionale, & le 10° dégré de latitude méridionale. Elles sont en assez grand nombre; mais on en considere principalement trois; savoir, Bornéo, Sumatra & Java.

## 1. L'Isle de Bornéo.

Bornéo, au septentrion de Java, à l'orient de Sumatra, au couchant des Moluques, & au sud-ouest des Philippines!, passe pour la plus grande Isse de l'Asse. Méthode de Géographie.
Sa figure est presque ronde, & l'on dit qu'elle a six cens lieues de tour; mais quelques Auteurs ne lui en donnent que quatre cens tout au plus. Sa fituation sous l'Equateur, fair que l'air y est extrêmement chaud, & que les peuples y sont fort noirs. Le terroir y produit quantité de poivre, de myrobolans, & le meilleur camphre des Indes. Il y a des mines d'or, de même que de diamans. L'on trouve aussi des diamans dans les rivieres de Lava & de Succadena, qui arrosent la partie méridionale de cette sse.

Bornéo renferme plusieurs Royaumes, dont le plus connu, & que l'on croit le plus puissant, est celui qui poste le nom de Bornéo. Les Hollandois y ont quelques places sur les côtes, & sont presque tout le commerce de cette grande Isle, dont on ne connoît guère que les côtes occidentales & méridionales. Ses principales villes sont Bornéo, Benjarmassen, Hormata, Lava, Landa, Succadano, Sambas, Marubo & Caburo.

La ville de Bornéo, au fond d'un petit golfe, & capitale du Royaume de même nom, est une assez grande ville, bâtie comme Venise dans un marais & sur pilotis. Son port est vaste, commode, & assez stéquenté. Les Hollandois y sont presque tout le négoce, & y portent du mercure, du verre, du cinabre, des tois

Les Isles de la Sonde. 417les, des étosses de laine, & du ser, qui y est fort estimé; au lieu de quoi ils reçoivent beaucoup de camphre & de poivre.
Le Roi de Bornéo, & presque tous les peuples qui sont sur les côtes suivent laReligion mahométane; mais ceux qui demeurent dans l'intérieur du pays, sont
païens & idolâtres. Landa & Sambas ont
dans leur voisinage des mines de dizmans.

## 11. L'Isle de Sumatra.

Cette Isle, la plus occidentale de celles de la Sonde, en est aussi la plus grande après celle de Bornéo, & l'une des plus considérables de l'Asie. Le détroit de Malaca la sépare de la Presqu'isse orientale de l'Inde vers le septentrion; comme celui de la Sonde la sépare de l'Isle de Javas vers le midi ou sud-est. L'Equateur la coupe presque par le milieu; ce qui fair que les chaleurs y sont fort grandes. L'air y est aussi très-mal sain pour les étrangers, à cause des lacs qui y font en affezgrand nombre. Il y pleut depuis le com-, mencement de Juin jusqu'à la fin d'Octobre; & pendant ce tems là les vents d'ouest y excitent des tourbillons & des orages. ausquels succédent tout-à-coup des calmes, durant lesquels le soleil attire dess vapeurs puantes qui causent de grandes maladies. Le terroir de Sumatra est très418. Méthode de Géographie. fertile, & pouroit, s'il étois cultivé à rapporter beaucoup de grains; mais on n'y seme que du ris & du miller. Il y a quantité de bufles, de cerfs, de sangliers, de tigres, de rhinocéros, d'éléphans sauvages, de chevaux, de porcs-épies, de civettes & de singes. Il y a aussi des mines d'or, d'argent, d'étain, de fer & de cuivez. Enfin on y trouve du miel, de la cire, du coton, des pierres précieuses,: & quantité d'épiceries, principalement du poivre, le plus estimé des Indes, après celui de Cochin fur la côte de Malabar. Il y a dans le milieu de l'Isse une montagne, qui jette des sames par intervale, & une fontaine, d'où, à ce que l'on dit, coule incessamment du baume.

On y trouve aussi un arbre, qui a quelque chose de merveilleux: les Malais l'appellent Sigali, & les Postugais Arbole triste de dia; c'est à dire, l'Arbre triste du jour. Cet arbre pousse plusieurs boutons, d'où il sort des bouquests composés de cinq sieurs blanches comme la neige, & un peu plus grosses que la sieur d'orange. Ces boutons s'ouvrent dès que le soleil est couché, & les sieurs se montrent toute la nuit, jusqu'à ce que le retour du soleil les fasse tomber. Le soir cet arbre recommence à ouvrir ses boutons, qui repandent une odeur si sorte & si agréable, que tout l'air des envisons en est parsumé.

Les Isles de la Sonde.

Sumatran'est pas seulement considérable par sa fertilité & ses richesses, mais aussi par sa grandeur : elle s'étend principalement du sud est au nord-ouest, du sixiéme degré de latitude septentrionale, jusqu'au fixiéme de latitude méridionale, & a environ 300 lieues de long sur 70 de latge, qui font ensemble un circuit d'environ 600 lieues. Les Hollandois y tiennent quatre ou cinq forteresses, & ont plus de pouvoir que les Rois du pays, qui n'osent vendre poivre & leur or à d'autres qu'à ces republicains. Cette Isle a, le long de sa côte, six Royaumes, qui Iont Achem, Andragiri, Jambi, Palimbam, Manincabo & Andrapoura.

I. Le Royaume d'Achem, le plus sep! tentrional de tous, en est aussi le plus considérable, puisqu'il comprend la moitie de l'Isle. Il étoit autrefois sujet de celui de Pedir; mais aujourd'hui Pedir; de même que Pacem, dépendent de lui-Achem, sa capitale, avec un bon port fort fréquenté, principalement par les Hollandois, n'a proprement qu'une tue, mais qui est fort longue. Les maisons y sont bâties sur pilotis, & couvertes de feuilles de cocos. Le Palais du Roi, qui est au midi de la ville, a un bon fossé, & des remparts bien munis de canons. Ce Prince est fort puissant. En 1616, il mit sur mer 60000 hommes sur 200 haII. Le Royaume d'Andragiri, à l'orient, est fort petit d'andragiri, à l'ofort menu, & a pour rale Andragiri, où l'or est à meilleur marché qu'en aucun autre endroit de l'Isle. Les Hollandois sont les maîtres de cette ville, & y ont

un fort.

III. Le Royaume de Jambi, plus riche que les cinq autres royaumes, fait an bon trafic de poivre & d'or, & a auffi sa capitale de même nom. Cette ville est assez marchande, & les Hollandois y ont un comptoir.

1V. Le Royaume de Palimbam, situé au sud-est de l'Isle, a sur capitale Palimbam, ville, avec un port très-fréquenté, où les Hollandois ont aussi un comproir.

V. Le Royaume de Manincabo ou Menancabo, fait un bon commerce en or, & a sa capitale de même nom sur la côte occidentale.

VI. Le Royaume d'Andrapoura ou In-

Les Isles de la Sonde.

Le reste de la côte de Sumatra jusqu'au détroit de la Sonde, est inhabité; & il n'y a que des bois & des montagnes. La côte, qui est sur ce détroit, obéissoit, autresois au Roi de Bantan dans l'Isse de Java; mais aujourd'hui elle dépend des Hollandois.

Tous les peuples de la côte de Sumatra sont Malais, & parlent le même langage que ceux de la Presqu'isse de Malaca; mais le dedans de l'Isse est habité par les naturels du pays, qui parlent une langue fort différente. Ces derniers sont gouvernés par plusieurs petits Rois, qui se font souvent la guerre les uns aux autres. Celui qui habite éntre Ticou & Manincabo, est le plus puissant & le plus riche; il a sous sa dépendance la plus grande partie des lieux où se rencontre l'or de cette Isle, duquel les habitans font commerce avec ceux de Manincabo pour du ris, des armes & des toiles de coton; & avec ceux de Priaman pour du poivre, du sel, de l'acier, des toiles de Surate. Ces peuples ne traitent point avec les étrangers; & s'ils en peuvent attraper, ils les massacrent & les mangent. Ils paroissent n'avoir aucune religion; seulement ils observent quelque police entr'eux touchant le mariage, la justice & le devoir envers leur Roi.

422 Méthode de Géographie.

Il y a aux environs de Sumatra plufieurs Isles, dont la plus grande & la seule considérable, est celle de Banca, vers l'orient. On trouve une ville de même nom, qui est assez marchande, & les Hollandois y ont un comptoir.

## III. L'Isle de Java.

#### CARTES.

Adrien RELAND a donné une très-belle Carte de l'Isle de Java, en deux feuilles, gravée par Gerard VAN-KEU-LEN. Pierre Vander-Aa en a publié une autre avec la rade de Batavia, & le Plan de cette ville.

L'îsse de Java est la moins grande, & la plus méridionale des trois principales Isses de la Sonde. On lui donne cependant près de 210 lieues du couchant au levant; 40 du sud au nord, & 460 de circuit. L'air y est fort chaud, à cause de sa situation entre le 6° & le 9° dégré de latitude méridionale, & les étrangers le trouvent fort mal sain. Le terroir y est assez ferrile en ris, en sucre, en bérail, & en poivre, qu'on estime fort. On y trouve aussi des bois, des rivieres, des sontaines, des mines d'or, d'argent & de euivre, des diamans, des rubis & de très belles émeraudes. Les huitres qu'on

Trouve sont d'une grosseur prodigieuse; en en a vu qui pesoient jusqu'à 300 livres. Ce qu'il y a d'incommode dans l'Isle de Java, outre le mauvais air, sont les serpens & les moucherons ou cousins; le pays en est rempli, & ces insectes n'y sont pas moins grands que venimeux.

Cette sse étoit autresois partagée entre divers souverains; mais aujourd'hui elle a'en a que deux, les Hollandois & l'Empereur de Mataran ou Materan. Les premiers y sont les plus puissans, & possedent deux des meilleures places de ce Prince, qu'ils tiennent par ce moyen dans leur dépendance. Ce sont Japara & Cheriban ou Cheribon, que cet Empereur leur remit il y a quelques années, à cause qu'ils lui avoient donné du secours contre ses deux freres, qui lui disputoient l'empire. Les Hollandois se sont rendus maîtres en quelque sorte de la ville & du Royaume de antam; ce qui a extrêmement augmente leur commerce & leur puissance dans l'Isle de Java.

Leur principal établissement dans cette Isle est Batavia, autrefois Jacatra, à 15 ou 20 lieues de Bantam, qu'elle à au couchant. Cette ville est médiocrement grande; mais belle, propre, riche, bien peuplée, bâtie à l'Européenne, & le centre du commerce de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales. Elle est aussi

Méthode de Géographie. bien fortifiée, & défendue par une bonne citadelle à quatre bastions, ausquels les Hollandois ont donné des noms de piertes précieuses, du diamant, du rubis, du faphir & de la perle, en mémoire des marchandises avec lesquelles ils y avoiens auparavant bâti un fort, ou plutôt un retranchement. Pour bion entendre ceci. il faut savoir que les Hollandois avoient depuis l'an 1617, un magasin à Jacatra, & qu'ils y faisoient un commerce si considérable, que les Insulaires en enrent quelque sorte de jalousse. Les Anglois se servant de cette conjoncture, persuaderent à ceux-ci de faire la guerre aux premiers, & ils leuts donnerent même dusecours. Les Hollandois furent attaqués. sur la fin de 1618; & comme ils étoient. fort à découvert, ils se firent un retranchement avec des balots de marchandises, par le moyen desquels ils se défendirent jusqu'au mois de Marchivant, que leur Général Koen, qui re enoit des Moluques, non seulement les dégagea, mais prit & ruina Jacatra, dont Batavia a pris

la place.
Cette ville est peuplée de plusieurs sortes de nations, de Malais & de Maures,, de Chinois, & autres, qui payent un tribut par tête pour y trasiquer librement.
Mais en 1741 les Chinois y exciterent un soulévement contre les Hollandois,

Cette Compagnie a dans les Indes six Gouvernemens généraux, qui dépendent du Conseil souverain qui est à Batavia, capitale de tous les Pays qu'elle y possede. Ces Gouvernemens sont ceux de la côte de Coromandel, d'Amboine, de Banda, de Ternate, de Ceylan & de Malaca. Outre ces six Gouvernemens généraux, les Hollandois en ont encore de particuliers, dont les Gouverneurs s'appellent Commandeurs; comme ceux du Cap de Bonne-Espérance, à la pointe méridionale de l'Afrique; de Macassar dans l'Isse Célebes; de Padan

l'Asie, & sur lesquelles la Compagnie est assurée de faire un gain considérable. 426 . Méthode de Géographie.

dans l'Îsle de Sumatra; de Motir, l'une des petites Moluques; d'Andragiri dans l'Isle de Sumatra, de Cochin & de plusieurs lieux sur la côte de Malabar. Ils ont aussi des comptoirs en divers endroits, comme à Ispaham, & à Gomron ou Bender Abassi, en Perse; à Surate, à Agra, à Amadabat, & à Otigli dans l'Etat du Grand Mogol; à Palimbam & à Jambi dans l'Isle de Sumatra; à Siam & à Ligot, dans le Royaume de Siam; au Tun-

quin & au Japon.

Tous ces Gouvernemens & tous ces Comptoirs ressortissent au Conseil souverain de Batavia, & rien ne se fait que par ses ordres. Ce Conseil est composé du Général, qui ne fait qu'ordonner, & ne rend point de compte, du Directeur genéral, qui fait exécuter les ordres du Général, mais qui rend compte; de six Conseillers ordinaires, & de quelques Conseillers extraordinaires, dont le nombre dépend de la Compagnie, qui réfide toujours en Europe. Ses principaux Gouver-neurs demeurent en Hollande, & reçoivent avec soumission les ordres des Etats Généraux des Provinces-Unies, pendant qu'ils exercent une Souveraineré absolue dans les Indes, & y comptent plusieurs Rois au nombre de leurs vassaux & de leurs tributaires.

Bantam, autrefois la principale ville

de Java, & la capitale d'un Royaume de même nom, est située sur le détroit de la Sonde, & a un très-bon port; mais qui n'est plus si fréquente, depuis que les Hollandois s'en sont rendus les maîtres, & en ont transferé presque tout le commerce à Baravia. La révolte du fils du Roi de Bantam contre son pere, donna lieu à cette conquête. Les Anglois soutenoient ce dernier; mais les Hollandois, qui appuyoient le fils, destrent le pere, & le mirent en prison l'an 1680. Le gain de la bataille ne fut pas si avantageux au fils qu'à bes demiers) qui sont reftes comme les maîtres de ce Royaume, & ils ont près de Bantam une forterelle confidéra-

Japane & Chéribon, ou Chéribam, ont été cédées aux Hollandois par l'Empereus de Mataran. Ce Prince est assez puissant, & possede la plus grande partie de Java. Sa capitale est Mataran ou Mazéran, assez bonne ville, avec un port assez fréquenté sur la côte méridionale de l'Isle.

Tuban, Joran & Palambuan ou Bassambuam, sur un détroir qui porte son nom; sont aussi trois bons ports appartenans à ce Prince.



### ARTICLE VIIL

## L'ISLE DE CEYLAN ou CEYLON.

#### CART.ES.

M. DELISLE a donné en une feuille une fort bonne Carte de l'Isle de Ceylan, Mais il faut aussi consulter la Carte de l'Inde de M. D'ANVILLE.

L'Isla de Ceylan on Ceylon, est située au sud-sud est de la Presqu'isse occidentale de l'Inde. Elle est incontestablement la Taprobane des anciens : quelques-uns même prétendent qu'elle est l'Ophir dont parle Salomon. Son air, le plus pur & le plus sain de toutes les Indes, sa beauté & sa fertilité, l'ont fait appeller Tenaresin, qui en langue du pays veut dire Terre de délices, Sa canelle est la meilleure du monde : ses fruits, ses seurs & ses plantes ont une odeur très-agréable; enfin on y trouve toutes sortes de drogues, avec de l'or, des pierres précieules, qui sont les rubis, les saphirs & les topases. Ses élephans sont très-dociles, & les plus estimés des Indes, quoique les moins gros.

Les naturels de Ceylan font noirs & mal faits; mais fort dispos, & les meil-

429

Jeurs Saltimbanques de toute l'Afie. On Les nomme Singalas ou Chingulais. La partie seprentrionale de l'Isle, qui est plate & moins habitée, est occupée par une mation issue des Malabares du continent woisin. Und montagne très-remarquable dans l'Isle de Ceylan . & qu'on regarde comme la plus haute de toutes celles des Indes, est le Pic d'Adam. Les gens du pays la nomment ainsi, à cause d'une tradition très-ancienne, qui porte qu'Adam tui créé sur cette montagne, & qu'il y fut enseveli, ou que de-là il fut enlevé au ciel. Ils prétendent même faire voir l'empreinte de son pied, marquée sur le sommet de la montagne.

L'isse de Ceylan a 95 lieues du sud au nord; 50 de l'ouest à l'est, & environ a 50 de circuit. On n'ignore point que les Hollandois ont enlevé aux Portugais, les établissemens qu'ils y avoient formés les premiers. Pour se conserver, exclusivement à toute autre nation de l'Europe, les richesses particulieres à cette se sur sout le commerce de la canelle, ils ont occupé par dissérentes places, ou par des forts ou lieux retranchés, les endroits de la côte où ils pouvoient appréhender qu'on vînt aborder & s'établit.

Cette Isle étoit autrefois partagée en neuf Royaumes. Celui de Cotta étoit

Méthode de Géographie. considérable, en ce qu'il renfermoit le canton du sud-ouest, où sont les carrelliers, & que les Hollandois appellent,

pour cette raison, Canel-land

Quelques vestiges de la capitale nomince aush Cotta, sublistent a une perite distance de Colombo, la principale des places de la côte. Aujourd'hui on ne connoir en Ceylan, qu'un Royaume, lequel confiste principalement dans ce qu'on appelle Candi-uda, ou le haut pays, qui est au milieu de l'Iste. Ce Roi de Candi enfermé par les Hollandois, forma il y a quelques années le dessein de les chasser de l'Îsse de Ceylan, & il étoit près d'y réussir. Mais en 1766 les Hollandeois ont enfin forcé le Roi de Candi d'abandonner la souveraineté de l'Isse aux Etats, & de souscrire aux conditions qui lui ont étê prescrites.

Les principales villes du dedans du pays, font: Candi, Digligi-Neur, Nel-lembi-Neur, & Allone-Neur.

Les places maritimes les plus confidétables qui appartiennent aux Hollandois, font, sur la côte occidentale : Colombo. bonne forteresse où demeure le Gouverneur pour la Compagnie des Indes Hollandoifes. Les Etats Généraux l'enleverent aux Portugais en 1606. Negombo, peñte ville, avec un port & une bonne forteresse. Chilao, qui donne son nom à un

431

detroit, est une forteresse. Porto-Gallo,

port & bonne forteresse.

Les Places de la côte orientale de Ceylan possédées par les Hollandois, sont, Trinquilimale, ville assez considérable, d'où l'on apporte la meilleure canelle: Bantacalo, mal nommée par quelquesuns Bacicola; Maturé, qui a un assez bon port.

Enfin les Hollandois possedent à la pointe septentrionale de l'îsse, Jafanapa-

tan, bonne forreresse.

Près de l'Isle de Ceylan est celle de Manar, qui n'en est séparée que par un petit détroit qui porte son nom: elle n'est renommée que par la pêche des perles, qui se fait aux environs.

A l'orient de l'Isse de Ceylan, vers les côtes de la Presqu'isse orientale de l'Inde, sont les Isses de Nicobar & des Andamans, qui n'ont rien de remarquable. Il sussit de les ayoir nommées.



#### ARTICLE IX.

## LES ISLES MALDIVES.

Es Isles sont situées au sud ouest de la Presqu'isse occidentale de l'Inde, entre le quatriéme dégré de latitude méridionale, & le huitième de latitude septentrionale. Leur nom est composé des deux mots, Malé & Dive; le premier est le nom que porte la principale Isle: le mot Dive, fignisse Isle. Les Portugais qui les découvrirent l'an 1507, prétendent qu'il y en a 11000; d'autres en font monter le nombre jusqu'à 12000: je ne voudrois garantir ni l'un ni l'autre. Ce qu'il y a de plus certain, est que cet Archipel est un amas d'Iss si confus, qu'on prend souvent un roc on un banc de sable pour une Isle. La situation de ces Isles fait une espece de ligne droite du sud est au nordouest, laquelle n'a pas tout-à-fait vingt lieues de largeur, & même la principale lsse de ce corps nominée Malé, est si petite qu'elle n'a pas une lieue de tour. Ces Isles sont toutes entrecoupées de bancs de sables, & environées de rochers, qui en rendent l'abord fort difficile : mais la Providence y a fait quatre ports, ou plutôt

433

plutôt quatre onvertures, vis à-vis les unes des autres, aux issues de chaque Atollon on quartier de ces Isles, afin que les habitans pussent avoir communication les uns avec les autres. Sans cela les vaisseaux seroient emportés par les courans de la mer à plus de sept à huit cens lieues delà. Ces courans vont six mois vers l'est & autant vers l'ouest; quelquefois plus, quelquefois moins. L'air des Maldives est fort mal-sain, principalement pour les étrangers ; à cause des fiévres malignes qui y regnent, & qui les emportent en très-peu de temps. Pour ce qui est de la qualité du terroir, ces Isles ne rapportent ni bled, ni ris; mais seule ment du miel, des grenades, des citrons, des oranges & des cocos.

Ce dernier fruit est d'un grand secours aux Insulaires. Voici les propriétés de l'arbre & de son fruit, telles qu'on les rapporte. 1. La noix de cocos toute fraîche donne un suc qui sert de boisson. 2. Quand on laisse murir les noix, il s'y forme une amande, dont on fait du pain. 3. Cette amande donne une sorte de lait dans lequel on cuit toutes sortes de viandes. 4. On tire de cette même amande une huile, quisert à diversusages. 5. Le suc ou la sève de l'arbre, soumnit une liqueur excellente qu'on nomme Sura. 6. Avec ce sura on fait du vin, de l'eau-de-vie,

Tome VII. T

434 Méthode de Géographie.

& même du vinaigre. 7. La coque intérieure de la noix, lorsqu'elle est mure, sert à faire de petits vases, & autres petits ouvrages. 8. L'écorce extérieure de de la noix sert à faire des cordages & de grosses toiles. 9. On se sert aussi de cette écorce au lieu d'étoupes pour calfâter les vaisseaux. 10. Le bois de l'arbre est excellent pour la bâtisse des maisons & des vaisseaux. 11. Avec les feuilles de cet arbre on fait aussi des voiles pour les vaisseaux. 12. On se sert de ces mêmes feuilles pour couvrir les maisons. 13. La petite écorce intérieure de l'arbre se file aussi délicatement que du lin. 14. La moëlle de l'atbre sert aux habitans pour en faire du papier. On voit par-là que cet arbre fournit toutes les nécessités de la vie; & la Providence qui n'a pas accordé au terrein de ces liles la faculté de produire du bled, du ris ou du millet, y a suppléé par cet arbre merveilleux.

Il y a aussi dans ces ssles des coquilles blanches, que la nature a si bien formées, qu'elles passent pour monnoie en plusieurs endroits de la terre ferme de l'Inde. On y trouve enfin du corail noir, de l'ambre gris, & des tortues qui fournissent les plus belles écailles des Indes. On dit qu'il y en a de si grandes, qu'elles pouroient contenir dix ou douze personnes assisses; mais elles ne sont pas si estimées

que celles qui n'ent que trois ou quatre pieds de diamettre, & qui tirent sur le noir & sur le rouge; ces dernieres sont fort éclatames, & si bien façonnées qu'elles sont recherchées de tous les grands Seigneurs des Indes. On n'en trouve que dans ces Isles & dans les Philippines.

Les Maldives dépendent d'un Roi, qui vient par succession à la couronne; & le droit d'y succéder appartient aux mâles à l'exclusion des silles. Ce Prince prend la qualité de Sultan Roi de treize Provinces, & de 12000 silles; mais son revenu ne répond pas à ce titre, puisqu'il ne consiste que dans la cinquiéme partie des fruits de son Royaume, & dans la consiscation des vaisseaux, qui sont naufrage sur les côtes. Ainsi on peut dire que pour un Roi de 12000 silles, il n'est ni fort puissant, ni fort riche. Il est Mahométan, de même que ses sujets.

Les Isles Maldives se distinguent en treize parties principales, qu'on appelle Atollons: douze grands détroits divisent un Atollon d'avec l'autre; & les Isles sont séparées par des petits canaux, où la mer est fort basse. Les détroits sont si remplis de crocodiles, qu'il n'y a pas de sureté à s'y baigner; & pour ce qui est des canaux, il sont sort dangereux, excepté ceux de Malos-Madou, d'Adou & de

416 Méthode de Géographie.

Souadou, qui sont un peu plus navigables, & surtout ce dernier qui est large de vingt lieues. Les noms des Atollons des Maldives sont, en allant du nordouest au sud est, T. Tilladou-Matis ou Matos; 2. Milladouë-Madouë; 3. Padipola; 4. Malos-Madou; 5. Ari-Atollon; 6. Male-Atollon où est Male, capitale des Maldives & la téssidence du Roi; 7. Poulisdou; Moluque; 8. Nilla-doux; 9. Collomadoux; 10. Adoumatis; 11. Souadou; 12. Addou, & 13. Pouë-Moluque, qui ne tont tous deux qu'un Atollon.

Les Isles qui sont autour des Maldives sont fort petites, & n'ont rien de consi-

dérable.



# TABLE

## ALPHABÉTIQUE

Des Villes, Provinces, Isles, Lacs, Rivieres, &c. dont il est fait mention dans ce Volume.

|                      | •                      |
|----------------------|------------------------|
| - <b>A</b>           | Ageloun, 141,147       |
| A                    | Aghvans, 303           |
| A BACAN, Riv. 198    | 'Agi, riv. 305         |
| Abakansk, 223        | Agrios Oros, v. Athos. |
| Abalac, 213          |                        |
| Abasas, v. Abcasses. | Agra, 318              |
| Abazk, 213           | Agrigan, Ife, 402      |
| Abcasses, . 245      | Aguigau, Iste, 402     |
| Abrel , 140          | Agusta, Iste, 17       |
| Absa, Iste, 54       |                        |
| Abuyo 408            |                        |
| Acbara, 155          | Aias, 120              |
| Achem, 419           | Aiasaloue, 105         |
| Achmetzeti, 7        | Aidin-ili 104          |
| Achtemar, 163        | Ailah, 277             |
| Acqueis, 384         |                        |
| Acre, 137            | Ainzerbeh, 120         |
| Actium, 61           |                        |
| Adana, 120           |                        |
| Aden, 283, 284       |                        |
| Addou, 436           |                        |
| Aderbigian, 305      |                        |
| Adgloun, v. Ageloun. |                        |
| Adoumatis, 436       | Akhistar, 106          |
| Adreat, 141          | Akkar, 136             |
| Afnana, 249          |                        |
| musia, 249           | Aklat, Tii:            |
|                      |                        |

| 418 .            | TAB     | L E             |          |
|------------------|---------|-----------------|----------|
| Akserai,         | 117     | Anadirsk,       | 232      |
| Aksheher,        | 116     | Anadoli,        | 161      |
| Alahscheher,     | 105     | Anah,           | 152      |
| Alains,          | 170     | Anathaban, Ile  | 402      |
| Alanes,          | 245     | Anazarb, v. Air | zerbeh.  |
| Alanieh,         | 122     | Anbar,          | 156      |
| Alatyr,          | 185     | Andamans , Ife  | S . 43I  |
| Alauta,          | 13      | Andaganer.      | 327      |
| Albanie,         | 60      | Andragiri,      | 420      |
| Albanopoli,      | 60.     | Andrapoura,     | . 420    |
| Aldan, ra        | iv. 200 | Andreow,        | 243      |
| Alep, 127, 129   | & fuiv. | Andrinople,     | 55       |
| Alesio,          | 60      | Andro, Îste,    | 69       |
| Alexandrette     | Scan-   | Anemur,         | 122      |
| derona.          |         | Anerguié,       | 170      |
| Algezira,        | 150     | Angamale,       | 337      |
| Algiar,          | 2.89    | Angara, riv.    | 200      |
| Allont-Neur,     | 430     | Angouri, v. A   | nkarah.  |
| Almali,          | 104     | Anian (Détroi   | t d') 80 |
| Almanfura,       | 302     | Aniva,          | 384      |
| Almissa,         | 16      | Ankarah ,       | 109      |
| Altai , Mont. 20 | 1,254   | Antakia,        | 128      |
| Alrimsk ,        | 1 216   | Anthaliah,      | 103      |
| Altin, Lac,      | 197     | Antivari ,      | 60       |
| Amacula , Isle.  | 395     | Aqui ,          | 392      |
| Amadabath, s.    | 321     | Araba,          | 302      |
| Amalagan, Isle.  | 402     | Arabat,         | 7        |
| Amanager, v.     | Anda-   | Arabkir,        | 113      |
| nager.           | -       | Arabie, 272.    |          |
| Amanguci ,       | 392     | · trée, 276.    | — Dé-    |
| Amarant, u. M    | arant.  | serte , 278     | —Нец-    |
| Amalich,         | 111     | reus:           | 181      |
| Amasreh,         | 109     |                 | 342      |
| Amboine, Ise,    | 413     | Arakloudiah,    | 119      |
| Amedipore,       | 319     | Aral, Lac,      | 83,248   |
| Amman,           | 147     |                 | 16       |
| Amu, v. Gihon    |         | Arcadia,        | 63       |
| Amul ,           | 304     | Arcate          | 3:3:3    |
| Amur , riv.      | 200     | Anchipel,       | 65, 67   |

| ALP                 | HAL   | SETIQUE.           | 439    |
|---------------------|-------|--------------------|--------|
| Ardanoudji,         | 164   | Ava,               | 340    |
| Ardevil,            | 306   | Ava, Royaume,      | .393   |
| Ared, v. Aroudh     |       | Avabazari .        | 122    |
| Argilch,            | 13    | Avatcha,           | 233    |
| Argish, v. Van,     | Lac.  | Awa,               | 395    |
| Argo,               | 64    | Awares,            | 245    |
| Argun, riv.         | 266   | Axiopoli,          | 27     |
| Argunsk,            | 230   | Azo,               | 349    |
| Ari-Atollon,        | 436   | * Azra , v. Adreat | •      |
| Arigan, v. Agrig    | gan.  | •                  |        |
| Arménie Turque      | , v.  | В                  |        |
| Turcomanie.         |       | n'                 |        |
| Arnaut, v. Albai    | nie.  | B AALBER,          | 140    |
| Aroudh,             | 275   | Bab-el-Mandeb ,    | Détr.  |
| Arfuf, .            | 146   |                    | . 80   |
| Arta, v. Larta.     |       | Babil,             | 156    |
| Artaki,             | 94    | Baçaim ,           | 3 3 I  |
| Aruikabad,          | III   | Bacar,             | 322    |
| Aru, Ise,           | 415   | Baccasarai,        | 7      |
| Arzroum,            | 164   | Bachian, Iste,     | 412,   |
| Asbest, M.          | 206   |                    | 413    |
| Asem,               | 339   | Baciésarai, v. Bac | cala-  |
| Afie,               | 76    | rai.               |        |
| Asiom-Karahisar     | , 103 | Bactriani,         | 176    |
| Askalon,            | 146   | Baffo, .124,       | , 125  |
| Almere,             | 320   | Bagd-Vanlu,        | 153    |
| Asperola,           | 29    | Bagdat,            | 154    |
| Asfalt , v. Salt.   |       | Bagnagar,          | 3 3 I  |
| Assenebad,          | 158   | Bagnala,           | 326    |
| Affomption, $(1)$   | Ile,  | Bagnaluc,          | 19     |
| v. Songlon.         |       | Bagras,            | 128    |
| Aftara,             | 304   | Baḥr-el-Houlei 🦫   |        |
| Astrabad, v. Estara | bath. | Bahrain, 278, I    | fles , |
| Astrakan, 177,      | 179   | •                  | 279    |
| Athos, M.           | 58    | Baïazid,           | 163    |
| Atines, v. Setines  |       | Baibourdi ,        | 164    |
| Atteck,             | 319   | Baikal, Lac, 83,   | 196    |
| Audimo,             | 124   | Bainder,           | 104    |
| Aureng-Abad,        | 325   | Bakıı              | 307    |
| •                   | -     | T iv               |        |

| ALPI               | $\mathbf{L} \mathbf{L} \mathbf{D}$ | EXIQUE.           | 744   |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------|
| Betlis, v. Bidlis. |                                    | Bradi,            | IE.   |
| Bialogorod,        | ΙI                                 | Brampour,         | 326   |
| Bidlis,            | 163                                | Brassa, Iste,     | 17    |
| Biela-Kouskoi,     | 210                                | Bratsk,           | 226   |
| Bielojarsk,        | 222                                | Brazzo di Maina   | , 64  |
| Bieloyer,          | 185                                | Bri-kem , riv.    | 199   |
| Biga,              | 94                                 | Buchoresch,       | 13    |
| Bihacz, v. Wihit   | z                                  | Budoa,            | 16    |
| Bijar,             | 305                                | Budziac,          | rto.  |
| Bikaner,           | 322                                | Bukhares,         | 257   |
| Bikatunsk,         | 222                                | Bukharie (grande  |       |
| Bilzier,           | 55                                 | -petite,          | 256   |
| Bingo ,            | 392                                | Bukor,            | 325   |
| Bisantagan,        | 321                                | Bulgar,           | 184   |
| Bisnagar, 332,     |                                    | Bulgarie,         | 26    |
| Bitinia,           | 141                                | Bungo,            | 394   |
| Bocca-di-Lupo,     | 59                                 | Bura, riv.        | 1.29  |
| Bodego,            | 348                                |                   | , 225 |
| Bogdois,           | 1.64                               | Burla, v. Beroul  |       |
| Bagorodsk,         | 22 I                               | Burut , v. Beiron |       |
| Bohol, Isle,       | 409                                | Bust,             | 302   |
| Boinac,            | 243                                | Burrinto,         | 61    |
| Bokara,            | 249                                | Bydon , v. Wide   | lin.  |
| Bali,              | 108                                | Bynkow koi,       | 206   |
| Bolzaia-Rekkoi,    | 234                                | 47.5              |       |
| Bombain,           | 331                                | C.                |       |
| · Bonavista, Ifte, | 402                                |                   |       |
| Bordelong,         | 343                                | CABARDA,          | 245   |
| Borneo , Ife , 415 |                                    | Cabardinions,     | 244   |
| Bosna, riv.        | 18.                                | Cabona , Ise ,    | 411   |
| Bosna-Seraio, 19   | , 20                               | Cabul,            | 325   |
| Bosnie,            | 18                                 | Caburo,           | 416   |
| Bosra,             | 141                                | Caceres,          | 406   |
| Bost, v. Bust.     |                                    | Caffa,            | 8     |
| Boudroun,          | 104                                | Cagaion ,         | 486   |
| -Bour,             | 116                                |                   | 573   |
| Boutan, v. Tibet   |                                    | Cai-Hoa,          | 379   |
| Bouton , Ifle .    | 411                                |                   | 275   |
| Bouzok,            | 111                                |                   | 63,64 |
| · \                | _                                  | · r               |       |

| 442             | $oldsymbol{T} oldsymbol{A}$ . | BLE                      |                 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Calamianes,     | Ifle , v.                     | Carth <b>ucl</b> i ,     | 168             |
| Puloam.         |                               | Casan, 183               | , 184           |
| Caldero ,       | 407                           | Cafatchi <b>a-</b> Horda | , 252           |
| Calicoulan,     | 3 3 7                         | Casbin.,                 | 299             |
| Calicut,        | 337                           | Calchan,                 | 300             |
| ·Callamaika,    | 322                           | Caschgar, 256            | , 257           |
| Calmaquie,      | 255                           | Cassandra,               | 58              |
| Calmoucks       | . 253                         | Castelhuovo,             | 16              |
| Caloni,         | 71                            | ·Castoria ou Ca          | ftoro,          |
| Cambaye,        | 3 20                          | •                        | 59              |
| Cambodia eu C   | amboge,                       | Castrati,                | · 60-           |
|                 | 347                           | Castri ,                 | 62              |
| Camul & v. Ha   | mi.                           | Castro-Rampano           | , 65            |
| Cananor,        | 337                           | Caswin, w. Casl          | oin.            |
| Canara,         | 337                           | Cathai,                  | 357             |
| · Candahar ,    | 303                           | Catherinenbourg          | , 207           |
| Candi-uda,      | 430                           | Cattaro ,                | F6              |
| Candie, Isla,   | 68,69                         | Cattuna, riv.            | 198             |
| Candish ,       | . 326                         | Cavalle (la),            | 58              |
| Canée (la),     | , 69                          | Cavite,                  | 406             |
| Canel-land,     | 430'                          | Caxol,                   | 347             |
| Cangan ou.      | Cangoa,                       | Cayali,                  | 55              |
| •               | 376                           | Cazola , <i>Iste</i> ,   | 27              |
| Canton,         | 376                           | Cebu, Isle,              | 408             |
| Cao-Tcheou,     | 376                           | Cefalonie, Isle,         | 16              |
| Cap d'Euroen    |                               | Celebes, Isla,           | 410             |
| Cap de Patienc  | e, 384                        | Ceram', Isle,            | 413             |
| Capul, Ise,     | 408                           | Cerès,                   | 57:             |
| Capurdemo 🗩     | 55                            | Cérigo, Isla,            | 69              |
| Cara-Veria,     | 58                            | Cerines, 124             | , 125           |
| Caramanie,      | 11.2                          | Celarte, v. Kail         | arich.          |
| Cardhuel,       | 373                           | Ceylan, Isle,            | 428             |
| Carefem, v. K   | elem.                         | Cha-Jehan-Abad,          |                 |
| Carewo - Kok    |                               | Chamdara,                | 340             |
|                 | 186                           | Chamo, v. Cobil          |                 |
| Carmel, M.      | 147                           | Champour,                | 330             |
| Carnate,        | 3.3.2                         | Chan-Ivem,               | 38 L            |
| Carpaffo,       | 124                           | Chan-si,                 | 37 <del>4</del> |
| Carrhuel, v. C. | ardhuel.                      | . Chan-Tung              | \$75            |

| ALPHAB                  | ETIQUE. 443             |
|-------------------------|-------------------------|
| Chandegri, v. Bisnagar. | . Chiprovaz, 26         |
| Chang-Tchuen, v San-    | Chitor, 321             |
| chian.                  | Chiunting, 367          |
| Changanara, 337         | Chiustenge, 28          |
| Chantangam, 219         | Chiva 250               |
| Chao ou Fou, 370        | Chlinof, v. Glinow.     |
| Chao-Hing, 371          |                         |
| Ch ao-Tcheou, 376       | Cholownic, 13           |
| Chaparangue, 260        | Choten, 258             |
| Charan - Muran , v.     |                         |
| Amur.                   | Chrysopolis, v. Emboli. |
| Chatanskoi , v. Chan-   | Chun-King, 375          |
| tangam.                 | Chun-Ning, 379          |
| Château Sainte-Marie,   | Chusistan, 300          |
| 63                      | Chutzan, 323            |
| Chatigan, 324           | Chypre, Isle, 122       |
| Chaul, 331              | Cialis, 255             |
| Che-Tin 379             | Ciam, 350               |
| Checho, v. Kecho.       | Ciclut, 16              |
| Cheilo, 301             | Cinan, Ise, 374         |
| Chelidoni, v. Cherden.  | Cinquel, 420            |
| Chen-si, 374            |                         |
| Cherden, Cap, 103       |                         |
| Chérésoul, v. Shéré-    | Circassie, 242          |
| zour.                   | Cizik, 94               |
| Chériban, 423           |                         |
| Cherso, Ise, 16         |                         |
| Chiampa, 350            |                         |
| Chiarenza, 63           | Cobi, Defert, 267       |
| Chisir, v. Seget.       | Cocci, 60               |
| Chilao, 430             | Cochin 337              |
| Chimera, 60             |                         |
| Chine, 351              | Cogni, v. Konieh.       |
| Chington, v. Tchin-     | Colombo, 430            |
| Ton.                    | Colouri, Isle, 69       |
| Chinyang, 265           | Collomadoux, 436        |
| Chio, Isle, 71          | Comenolitari, v. Ma-    |
| Chiourli, 55            |                         |
| Chioutaye, v. Kutaïch.  | Comonava                |

|                     |            | BLE .            |        |
|---------------------|------------|------------------|--------|
| Conception (la), If | le,        | Cteliphon,       | 15     |
| v. Amalagan.        |            | Cuadag,          | 34     |
| Condapoli, 3        | 32         | Cuafay,          | 34     |
| Condavera, 3        | 32         | Cuma,            | 41     |
| Condoma, riv. 1     | 98         | Cumbello,        | 41     |
| Congue, 3           | 01         | Curzola, Ifle,   | I      |
|                     | 25         | Cuza, Isle,      | I      |
| Constantinople, 19  | છ          | Cyampa, v. Chi   | ampa   |
| fuiv.               |            | Czaritzin,       | 180    |
| Contoffe,           | 58.        | Czemene,         | 309    |
| Copriza,            | 55         | Czernest,        | `1j    |
| Coranto,            | 64         | Czernowiecz,     | 13     |
| Corbavia,           | 14         | Czukau,          | 11     |
|                     | 80         | •                |        |
| Corfou, Isle,       | 66         | D.               |        |
| Corgang, v. Urgen   | S.         | n                | •      |
| Coromandel,         | 33         | D ABUL,          | 331    |
|                     | 42         | Daca,            | 323    |
| Coron,              | 63         | Dafar, 282       | , 2-84 |
| Coronata, Isla,     | 17         | Dagestan,        | 242    |
| Cos, Iste,          | 72 .       | Dalai, v. Coulon |        |
|                     | <b>4</b> I | Dalmatie, 15 &   | Jui∙.  |
| Cotan, w Choten.    |            | Dalmarow,        | 210    |
|                     | 71         | Daman, 321       | , 331  |
|                     | 130        | Damar,           | 284    |
|                     | 37         | Damas,           | 139    |
| Coulon, Lac,        | 70         | Dambroviza,      | 13     |
| Coulour, 3          | 32         | Damiansk 💄       | 216    |
| Courahan-Oulen, L   | ac,        | Dankaler,        | 322    |
|                     | 71         | Daourie,         | 266    |
| Ctanganor, 3        | 37         | Dapito,          | 407    |
| Cratovo, 23,        |            | Daya,            | 420    |
| Cremes,             | 6          | Debil,           | 3.02   |
| Crime,              | 6          | Décan,           | 326    |
| Crimée,             | 6          | Degnizlu,        | 102    |
| Croatie, 13, 14,    |            | Deir-el-Kamar,   | 1,38   |
| Croia,              | 60         | Deli,            | 410    |
| Crofoco, 1          | 24,        | Delly,           | 317    |
| Crotzka,            | 24         | Deme riade       | 19     |

| ALP H                 | AB E         | TIQUE.            | 445        |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------|
| Demotica,             | 29           | Ekin,             | 113        |
| Derbent,              | 306          | Elabass,          | 322        |
| Derindeh,             | 112          | Elbasano,         | 60         |
| Détroit du Nord,      | 80           | Él-Bir,           | 119        |
| Devano,               | 393          | El-Bostan,        | <b>118</b> |
| Dgebelé, v. Gebai     |              | Elbours, M.       | 169        |
| Dgianik-ili,          | 112          | El-Katif,         | 278        |
| Dgoumalarek, v.       | Gu-          | El-Raba, v. Maal  | ).         |
| maletic.              | •            | El-Tor,           | 277        |
| Diadin,               | 163          | Eluths, v. Calmon | acks.      |
| Diarbec,              | 150          | Emboli,           | 58         |
| Diarbekir,            | 151          | Emenbad,          | 320        |
| Digligi-Neur,         | 430          | Emouis, v. Quem   | ioy.       |
| Dijaduchina,          | 187          | Ende, Ise,        | 415        |
| Distra, v. Silistria. |              | Endrene, v. And   | rino-      |
| Diu,                  | 3 <b>2</b> I | ple.              |            |
| Divriki,              | 112          | Enchect,          | 62         |
| Doback,               | 20           | Eno,              | 29         |
| Dobronika, v. Ras     | guse         | Ephese, v. Aiasal | ouc.       |
| Doganhisar,           | 116          | Epidaure,         | 64         |
| Dolcigno,             | 60           | Erakli,           | 109        |
| Dolgoi, Ife, 179,     | 180          | Etbil,            | 119        |
| Donskaja,             | 180          | Erdehan,          | 165        |
| Doulpore,             | 319          | Erden, v. Jour    | dain.      |
| Dragoniza, M.         | 59           | Pays,             | 138        |
| Drules,               | 138          | Erekli,           | 116        |
| Dultabat,             | 326          | Eriha,            | 145        |
| Dunlacaon, Isle,      | 341          | Erivan,           | 307        |
| Durazzo,              | 60 .         | Ermemak,          | 122        |
|                       |              | Erzerum', v. Arzr | oun.       |
| E.                    |              | Escref,           | 304        |
| T                     |              | Eshmiasin,        | 161        |
| LCATERINBOURG,        | 207          | Eskebil,          | 112        |
| Eclifio,              | 59           | Eskerdou.         | 260        |
| Edreaos,              | 108          | Eski-Baba,        | 55         |
| Egouri, riv.          | 170          | Eski-hissar,      | 102        |
| Ebavas, -             | 300          | Eski-Mosul, v. B  |            |
| Eiderabad,            | 3 3 I        | Eskisheher,       | 108        |
| Ekarder               | T 🔿 3        | Feki Stamboule    |            |

|                  | TAB          | LE                |            |
|------------------|--------------|-------------------|------------|
| Eso, v. Jeso.    |              | Galata,           | .50        |
| Essenide,        | 104          | Gallipoli,        | 2          |
| Estacher,        | 301          | Gammalamme,       | 412        |
| Estarabath,      | 304          | Gange, riv.       | 311        |
|                  | -            | Garabuze,         | 68         |
| F.               |              | Garizim, M.       | 140        |
| T                |              | Gaza,             | 149        |
| FAIFO,           | 350          | Gebail .          | I 3-6      |
| ramagouite,      | 124          | Gehud,            | 3 2 2      |
| Farbrou,         | 401          | Geldria,          | 3 3 3      |
| Farima,          | 392          | Georgie, 166      | —Per-      |
| Farla,           | 52           | fane,             | 173        |
| Farsistan,       | 300          | Geramia,          | 71         |
| Fartach,         | 282          | Ghonich,          | 114        |
| Fathfio, Ifle,   | 395          | Ghuerchsin, v.    | Kera-      |
| Feneri,          | 350          | foun.             |            |
| Ferhabath,       | 304          | Ghuzelhissar,     | 105        |
| Fetipore,        | 319          | Giannaba,         | 301        |
| Figalo,          | 6 I          | Giddah,           | . 289      |
| Fihr,            | 302          | Giemere, v. Jesse |            |
| Filippo,         | 5,7          | Gihon, riv.       | 247        |
| Finda,           | * 393        | Gilolo, Ise,      | 411        |
| Firando, Ise,    | 3,95         | Gingi,            | 334        |
| Flores, Isle, v. |              | Giustandil, 2     | 6,59       |
| Fokia,           | 106          | Gleubusca,        | 18         |
| Fokien,          | 370          | Glinow,           | 186        |
| Fong-Tchiang,    | 375          | Goa,              | 330        |
| Fong-Yang,       | 367          | Goga,             | 321        |
| Foqui,           | +39 <b>2</b> | Golconde, 331     |            |
| Formole, Ifle,   | 399          | Gombru ou Gon     |            |
| Fort-Zélande,    | 400          |                   | 301        |
| Fouléang,        | 370          | Gor,              | 327        |
| Fou-Tcheou,      | 370          | Gori.             | 175        |
| Fuen-Tcheou,     | 374          | Goudelour,        | 335        |
| Fuxima,          | 392          | Gouro,            | 324        |
| <b>C</b>         |              | Goutah,           | 139        |
| G.               |              | Gratschi,         | 180        |
| GAFAR.           | :279         | Gréce,            | - 56<br>16 |
| ~ ACAR (         |              | 3 784 311 2       |            |

| ALP                | HAB   | ETIQUE.            | 447        |
|--------------------|-------|--------------------|------------|
| Guadel,            | 302   | Amur.              |            |
| Guaham , Iste ,    | 402   | Helver,            | 153        |
| Guergon,           | 340   | Hems,              | 736        |
| Gumaleric,         | 163   | Hendou-Kesh, M     | . 312      |
|                    | Ioni. | Hendowne,          | 320        |
| •                  | 114   | Hendowns,          | 319        |
| Gupani, Isle,      | 414   | Heraclée,          | 55         |
| Gunia, v. Ghoni    |       | Herat,             | 303        |
| Gurgistan , v. Geo |       | Hermanli ,         | 55         |
| Guria ou Guriel,   |       | Herzégovine, 17    | , F9       |
| Gurjew,            | 181   | Hesbon,            | 147        |
| Guzurate,          | 320   | Heln-Kaifa,        | 151        |
| •                  | •     | Hia-King,          | 3 7 I      |
| H.                 |       | Hidgiaz,           | 275        |
| TT ·               |       | Hijaz ,            | 288        |
| Hadramaut,         | 282   | Hin-Hoa,           | 37I        |
| Haifo, w. Faifo.   |       | Hing-Hiang,        | 375        |
| Hajar,             | 279   | Hing-Hoa,          | 370        |
| Hakiari,           | 163   | Hing-Tchcou,       | 372        |
| Hamadan,           | 300   | Hit,               | 1 52       |
| Hamah,             | 136   | Hiten,             | 413        |
| Hami,              | 258   | Hoai-King,         | 373        |
| Hamid (Pays d')    | , 103 | Hoai-Ngan,         | 367        |
| Hang-Cheu,         | 37 I  | Hoang, riv.        | 357        |
| Han-Tchang,        | 375   | Hoang-Tchéou,      | 372        |
| Haoud,             | 312   | Hoei-Hang,         | <i>379</i> |
| . Harcas ,         | 255   | Hoei-Tcheou,       | 376        |
| Harduari,          | 327   | Hoe-Tcheou, 367    | ,369       |
| Harran,            | F 2   | Hogr, v. Hajar.    | 1          |
| Hasec,             | 282   | Hohori, v. Giusta  | indil.     |
| Hasicar, v. Casc   | hgar. | Holabast. v. Elaba |            |
| Haynan , Iste,     | . 376 | Holuan,            | 155        |
| Hebal, M.          | 146   | Ho-Nan,            | 373        |
| Hebroun,           | 145,  | Horeb, M.          | 277        |
| Hedenda,           | 324   | Hormata,           | 416        |
| Heger,             | 278   | Hougli, v. Ouge    |            |
| Hejaz, v. Hidgia   |       | Hou-Tcheou, 3      | 71,        |
| Helleh,            | 156   | •                  | 372        |
| Helong-Kiang       | VOY.  | Huche              | 343        |

| ALPI             | IABi  | ETIQUE.             | 449   |
|------------------|-------|---------------------|-------|
| Japara ,         | 423   |                     | 141   |
| Japon,           | 388   | Kadas,<br>Kaigorod, | 186   |
| Jarcoia,         | 301   | Kainsk,             | 222   |
| Jarensk,         | 186   | Kaifarieh, 117,     | 146   |
| Jasques,         | 3.02  | Kalaat-al-Acaba,    |       |
| Java, Isle,      | 412   | Kalkas, 269         | 270   |
| Jelanslow,       | 225   | Kamenoi - Poias     |       |
| Jemama,          | 27,9  |                     | 20I   |
| Jeniseisk, 118   |       | Kampeloung,         | 13    |
| Jenizar,         | 58    |                     | 203,  |
| Jenisea, riv.    | 199   | •                   | 233   |
| Jenupar, 317     | , 322 | Kamtschatka ,       | 233   |
| Jenwa,           | 187   | Kanduana ,          | 327   |
| Jepantschin,     | 209   | Kang-Tcheou.        | 372   |
| Jericho, v. Erih |       | Kanobin ,           | 136   |
| Jerusalem, 141   | 1,142 | Kansk,              | 223   |
| & fuiv.          |       | Kan-Tcheou, 369     | ,379  |
| Jeso ou Yesso,   | 384   | -Kaplanlih,         | 59    |
| Jelo-Galima,     | 386   | Kaprulih .          | 59    |
| Jesovo,          | 59    | Karabasar ,         | 7     |
| Jesselmere,      | 320   | Karac,              | 277   |
| Jetchu,          | 393   | Karacoram ou Kar    | acum  |
| Jodio, v. Jeio.  |       |                     | 271   |
| Joni-Basar,      | 26    |                     | 102   |
| Jortan,          | 427   | Karahisar de Tel    | cieh, |
| Jourdain, riv.   | 140,  | v. Kupri-basar.     |       |
|                  | 148   | Karak,              | 148   |
| Judoma, riv.     | 200   | Kara-Kalpacs,       | 253   |
| Jukagtes, v. Ja  |       | Karamulal,          | 93    |
| Julfa,           | 307   | Karanlach, riv.     | 232   |
| Julfar,          | 280   | Karasbag,           | 307   |
| Juncalaon, 343   | . 345 | Karasi,             | 106   |
| Jurakes,         | 202   | Kareis,             | 58    |
| Juthia, v. Siam. | •     | Karical,            | 335   |
|                  |       | Karimkarsk,         | 216   |
| K.               |       | Kars,               | 164   |
| K                | :     | Kars-Zoulkadir,     | 11.8  |
| K ABANSK,        | 230   | Kafaklu,            | 11,6  |
| Kachemire.       | 224   | Kaftanavitz         | 7.6   |

| 450              | TA1     | 3 L E            |      |
|------------------|---------|------------------|------|
| Kasthamouni,     | 110     | Kiegan,          | 370  |
| Kathifeh, v. Kt  | eifah.  | Kien-Ning,       | 370  |
| Kathrebul,       | 155     | Kien-Tching      | 399  |
| Kawathi,         | 393     | Kicou-Kiang.     | 369  |
| Kazegan,         | 163     | Kikiai, Ise,     | 398  |
| Kazembazart,     | 324     | Kilan,           | 304  |
| Kazi-Keui        | 93      | Kilia,           | 11   |
| Kécho,           | 348     | Kilis,           | 118  |
| Keda,            | - 343   | Kin-Tcheou, 371  |      |
| Kehué,           | 350     | King-Gan,        | 369  |
| Kelihissar,      | 117     | Kingkitao,       | 381  |
| Kemmerouf, v.    | Guer-   | King-te-Tching,  | 370  |
| gon.             |         | King-Ten,        | 379  |
| Kengavar,        | 300     | King-Yven,       | 378  |
| Kentaisse, M.    | 313     | Kins,            | 264  |
| Ker,             | 302     | Kio-ting,        | 369  |
| Kerasoun,        | 113     | Kircklisse,      | 55   |
| Kerbela,         | 157     | Kirensk,         | 226  |
| Kerbetchi, riv.  | 266     | Kirgises,        | 212  |
| Kerché,          | 7       | Kirkel,          | 28   |
| Kerkisieh,       | 152     | Kirin-Oula,      | 265  |
| Kerkouk,         | 159     | Kirmin,          | 10   |
| Kerlon, riv.     | 270     | Kirsheher,       | 117  |
| Kerman,          | 108     | Kisi-Kermen,     | . 10 |
| Kermoncha,       | 300     | Kissjars Kaia,   | 181  |
| Kesem,           | 282     | Kitái,           | 357  |
| Kesker,          | 324     | Kiun-Tcheou,     | 376  |
| Ketskoi,         | 210     | Kiusiu, v. Ximo. | ••   |
| Kharasm,         | 250     | Kizilirmac, riv. | 111  |
| Khoraslan,       | 303     | Klieuno,         | 18   |
| Kiachta , riv.   | 229     | Kodavindikiar,   | 107  |
| Kiamkiari,       | 109     | Kodeche,         | 170  |
| Kian, v. Kazig   | an.     | Kodgeah-ili,     | 92   |
| Kiang, riv. 260  | 357     | Koimuk,          | 243  |
| Kiang-nan, v. Na | inking. | Koi-Tcheu,       | 379  |
| Kiang-si,        | 369     | Ko-King,         | 379  |
| Kiang-Tchang,    | 369     | Kokonor,         | 269  |
| Kiangari, voy.   | Kiam-   | Kokschaisk,      | 186  |
| kiari,           |         | Kom .            | 100  |

| ALPH               | ABE  |                     | 45             |
|--------------------|------|---------------------|----------------|
| Kong-Tchang,       | 375  | Ladikich, 116,      |                |
| Konieh,            | 115  | Lahor,              | 319            |
| Koreiki,           | 203  | Laischeu,           | 184            |
| Korkina,           | 213  | Lai-Tcheou,         | 373            |
| Kornah,            | 158  | Lamfaki,            |                |
| Kornick,           | 20   | Landa, 416,         | 417            |
| Koschan,           | 12   | Langenau, v. Kar    | npe-           |
| Koshab,            | 163  | loung,              |                |
| Kotzim, v. Chocz   | in.  | Langione, v. Leng   | <b>z.</b> -    |
| Koubans,           | 244  | Lango, Iste, v. C   | os.            |
| Koue-Te,           | 373  | Laos,               | 348            |
| Kour, riv.         | 167  | Lar,                | 301            |
| Kourei,            | 102  | Larendeh ,          | 116            |
| Kowacz,            | 20   | Larissa,            | 59             |
| Krasnojar,         | 180  | Larrons, (Isles des | )40¥           |
| Krasnojarsk.       | 222  | Larta,              | 60             |
| Krasnos,           | 210  | Lassa,              | 260            |
| Kteifah,           | 140  | Latak,              | 260            |
| Kuang-si,          | 378* | Lataquie , v. Ladil | cich.          |
| Kuantung, v. Can   |      | Lava,               | 416            |
| Kufa,              | 157  | Lazique,            | 115            |
| Kuiskoi,           | 217  | Léaoton,            | 265            |
| Kulun , v. Coulor  | ı.   | Ledgioun,           | 147            |
| Kungus,            | 182  | Ledoa,              | 341            |
| Kupelé,            | 313  | Lefcocha, v. Leuc   | :0i1 <b>2.</b> |
| Kupri-bazar,       | 103  | Lehsa, v. Ahsa.     |                |
| Kurdistan-Turc,    | 158  | Lena, riv.          | 200            |
| Kurili,            | 233  | Leng,               | 348            |
| Kuschwinskoi,      | 206  | Lenkera,            | 304            |
| Kulmodemiansk,     | 185  | Léontari,           | 64             |
| Kutaïch,           | 102  | Leou-Tcheou,        | 378            |
| Ku-Tcheou,         | 379  | Lépante,            | 6.2            |
| Kutati, v. Cotatis | . •  | Lequeyo, Ises,      | 397            |
| Kutsnetzk,         | 222, | Lerneca,            | 125            |
|                    |      | Lero, Ise,          | 77             |
| L.                 |      | Lelgis,             | 245            |
| T                  |      | Leucosia,           | 124            |
| LABO,              | 420  | Leveck, v. Cambo    | ge.            |
| Ladda, 244,        | 245  | Leyta, Isle.        | 40\$           |

|                    | AB    |                  |                |
|--------------------|-------|------------------|----------------|
| Liam,              | 347   | Madar .          | -30            |
| Libanova,          | 58    | Madras,          | 33             |
| Lica,              | 14    | Maduré,          | 33             |
| Licaniens,         | ibid. | Magnisa,         | 10             |
| Licou-Kicou, Ifes  | .397  | Mahé, .          | 33             |
| - •                | 398   | Ma-Hou, .        | 37             |
| Lieu-Tcheon,       | 376   | Maina,           | 6.             |
| Ligor, 343         |       | Maja, riv.       | 20             |
| Li-Kiang,          | 379   | Makowskoi ,      | 22             |
| Limahan, Ife,      | 405   | Malabar,         | 3 34           |
| Limitio,           | 124   | Malacca, 345     | —Ďé            |
| Ling-Keang,        | 369   | troit,           | 80             |
| Ling-Ngan,         | 379   | 37-1-1           | <b>5</b> , 119 |
| Ling-Tao,          | 376   | Malayo,          | 411            |
| Li-pa-fou, v. Pe   | king. | Maldives, Ifes   | 432            |
| Li-Ping,           | 379   | Male Atollon,    | 436            |
| Liffa, Ise,        | 17    | Malmysch,        | 185            |
| Livadia,           | 61    | Malos-Madou,     | 436            |
| Lod,               | 146   | Malova,          | 321            |
| Long-Ngan,         | 375   | Manar, Ife,      | 438            |
| Lon-Yang,          | 374   | Manar, 341       | - Ďŕ           |
| Lop, Lac, 257      | , 258 | troit,           | 80             |
| Lourebander,       | 325   | Mancosta,        | 124            |
| Louvo,             | 345   | Mangazéa, 218    | , 219          |
| Low,               | 414   | Mangazeisk,      | 224            |
| Luçon, Ise,        | 401   | Mangases,        | 219            |
| Ludel, v. Lod.     |       | Mangate,         | 327            |
| Lung-Hoang - Ch    | ang,  | Manghui,         | 357            |
| Ifie,              | 398   | Mangu.           | 257            |
|                    | •     | Manilles, Ifles, | 403            |
| <b>M.</b> .        |       | 405              | . 406          |
| M                  | •     | Manincabo,       | 420            |
| $\mathbf{M}_{AAB}$ | 148   | Mantchéous, 26   | 3, 264         |
| Macao, I/le,       | 377   | Marant,          | 306            |
| Macassar, 410      | - Dé- | Marasch, 117     | . 118          |
| troit,             | 80    | Maralou, a       | I . 62         |
| Macedoine,         | 57    | Marathon, v. Ma  | rafou.         |
| Machian, Ifte,     | 412   | Marattes,        | 332            |
| Mackupa .          | . 7   | Maraya .         | 336            |
| Macri,             | 104   | Mareb ,          | 281            |

| ALPHA                  | BET   | IQUE.                 | 453          |
|------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Mari-Anna, Iste, 1     | . Mel | iapur,                | 333          |
| Tiniam.                | Mel   | lita , v. Méléda.     | •            |
| Marie-Anne, Isles , 40 | r Mel | onita,                | 17           |
| Marieco, 41            | 2 Mei | mbig,                 | 115          |
| Markovo, 22            | 5 Mei | nankiou, <i>rou</i> . | 2 <i>6</i> 0 |
| Marmara, 5             |       |                       | 155          |
| Marmora, 10            | 6 Mei | nmen ,                | 94           |
| Maro, 41               | r Mei | ntechek , 103,        | 104          |
| Marogna, 2             | , Mei | r Calpien <b>ne</b> , | 80           |
| Maronites; 13          | 9 Mei | Morte, \$3,           | 149          |
| Martaban, 34           | r Mei |                       | 306          |
| Marubo, 41             |       |                       | 288          |
| Masbat, Ifte, 40       | 9 Mei | rdin ,                | 151          |
| Mascalat, 179, 28      | o Mei | rlan ,                | 27           |
| Masissah, v. Messis.   |       | larea,                | 124          |
| Masoto, 12             | 4 Mel | schet,                | 303          |
| Malnick, 30            | z Mei | fembria,              | 27           |
| Masulipatan, 33        |       |                       | 156          |
| Matan ou Mataro, 40    | , Me  | lghid-Hollain,        | 157          |
| 40                     | 8 Mel |                       | 120          |
| Mataran, 42            |       | telin, Ise,           | 71           |
| Matmanska, v. Matzi    | - Me  | tscholnaja ,          | 1 <b>80</b>  |
| mai.                   |       | xat, v. Mesche        | t.           |
| Mattavan, 34           | 3 Me  | zifourn ,             | III          |
| Maturé, 34             |       | cava ,                | 393          |
| Matzumai, 384, 38      |       | kalidi,               | 108          |
| Maug, Iste, 40         |       |                       | 105          |
| Maximianopoli, 2       |       | ladoue-Madoae,        | 436          |
| Mazanderan, 30         | 4 Mil | lo, Ific,             | 69           |
| Méaco, 39              |       |                       | 407          |
| Mecque (la), 28        | 8 Mir |                       | 407          |
| Médine, 28             |       | ngrélie ,             | 269          |
| Méeb , v. Maab.        |       |                       | 406          |
|                        | z Mit | litra,                | 64           |
| Meia-farekin, 15       |       |                       | 208          |
| Mekes, 16              |       | cco , v. Mogga        | α.           |
| Mekhan, 15             |       | dain,                 | 155          |
| Mekran, 30             |       | don,                  | 63           |
| Meleda In              |       | ogan .                | 191          |

| 454             | TA     | BLE               |                  |
|-----------------|--------|-------------------|------------------|
| Moglah,         | 104    |                   |                  |
| Moglai,         | 20     |                   |                  |
| Mogol,          | 319    |                   |                  |
| Mogol , v. Indo | stan.  | N AAMANIEH        | , 156            |
| Mogols, v. Mou  |        | Nabolos,          | 146              |
| Moka,           | 284    |                   | 307              |
| Mokschaisk,     | 185    |                   | 217              |
| Mokhtar,        | 158    |                   | 301              |
| Moldavie,       | 12     | Naim,             | 300              |
| Moldawa,        | 13     | Nangalaki,        | 394              |
| Moluques, Ises  |        | Nangato,          | 392              |
| Moncastro,      | 11     | Nangam,           | 370              |
| Monembasia,     | 64     | Nang-Hiung,       | 376              |
| Mongher,        | 324    | Nan-Kang,         | 369              |
| Mong-Hoa,       | 379    | Nanking,          | 367              |
| Mont-Royal,     | 148    | Nan-Ngan ,        | 369              |
| Monte-Santo, v. | Athos. | Nan-Ning,         | 378              |
| Morato,         | 55     | Nan-Tchang,       | . 369            |
| Morave, riv.    | 2 I    | Nan-Yang,         | 373              |
| Morduas,        | 185    | · Naplouse, v. Na | abolos.          |
| Morée,          | 62     | Napoli di Romai   | ni <b>a</b> , 64 |
|                 | 4,15   | di Malvasi        | a,ibid.          |
| Mostar,         | 17     | Narenta,          | 17,18            |
| Moful,          | 153    | Narsingapatan,    | 332              |
| Motir, Ise,     | 412    | Narlingue,        | 332              |
| Mouab,          | 283    | Narvar,           | 312              |
| Moud,           | 122    | Narymsk ,         | 220              |
| Moudaniah,      | 107    | Naslaw,           | 412              |
| Mouderni, 108,  | , 109  | Natolie,          | 90               |
| Mouler,         | 327    | Naugracut,        | 322              |
| Moungalés, 263, |        | Navarin,          | 63               |
| -Noirs, 267.    |        | Naxia, Iste,      | 69               |
| -Jaunes,        | 269    | Nazra ou Naza     | reth;            |
| Mouseh,         | 163    |                   | 138              |
| Mugden,         | 265    | Négapatan,        | 335              |
| Multan, 322,    |        | Neged,            | 275              |
| Mundi,          | 64     | Neged-ul-Yemen    |                  |
| Mycone, Ise,    | 69     | Negombo,          | 430              |
| Myra,           | 104    | Negrepont, Ise,   | 70               |
|                 |        | •                 |                  |

| ALPHABETIQUE. 455   |        |                  |         |
|---------------------|--------|------------------|---------|
| Negros, Ise,        | 408    | Nousheher,       | 117     |
| Neiwiansk,          | 206    | Nouvelle Ségovie | /<br>v~ |
| Nellembi-Neur,      | 430    | Cagaïm.          | , ,     |
| Nelour,             | 333    | Novi-Basar, v.   | Joni-   |
| Néra, Ise,          | 414    | Balar.           |         |
| Nertichinsk,        | 230    | Novigrad,        | 15      |
| Netingan,           | 342    | Nowo-Usfolie,    | 187     |
| Nevefique,          | 18     |                  | /       |
| Ngan-Chan,          | 379    | O,               |         |
| Ngan-King,          | 367    |                  |         |
| Ngan-Lou,           | 372    | Obdershei        | 158     |
| Nicaria, Ise,       | 72     | Obdorskoi,       | 217     |
| Nicée,              | 59     | Obi , riv. 198   | -Gol-   |
| Nicobar , Ises ,    | 431    | fe,              | 217     |
|                     | , 29   | Ochotzk ,        | 232     |
| Nicosie, v. Leuco   |        | Ocrida, v. Giust | andil.  |
| A 1                 | 71,    | Oczakow,         | 10      |
|                     | 372    | Oku-Jeso,        | 386     |
| Niester, riv.       | 10     | Olecma, riv.     | 20Q     |
| Nigdeh,             | 116    | Olecminsk,       | 231     |
| Nikolsk,            | 228    | Olonki,          | 228     |
| Nilladour,          | 436    | Olutorski,       | 203     |
| Nilufer, riv.       | 107    | Olympe, M.       | 59      |
| Ning-Koue,          | 367    | Oman, 275        |         |
| Ning-Po,            | 371    | Omsk,            | 214     |
| Ninufar, riv.v. Nil | ufer.  | Onon , v. Amur.  |         |
| Niphon , Ise ,      | 39 I   | Onor .           | 337     |
| Nilabur,            | 303    | On-Ting,         | 379     |
| Nischn-Tagilskoi    |        | On-Zigidin,      | 209     |
| Niscowa,            | 306    | Or,              | 6       |
| Nisibin,            | íţī    | Orbach,          | 20      |
| Nissa,              | 25     | Orbotec,         | 7       |
| Niutches,           | 264    | Orel, v. Orlou.  | •       |
| Nizza, v. Nissa.    | •      | Orenbourg,       | 182     |
| Nogais, b,          | 244    | Orfa, 151        | , 152   |
| Nombre de Jesus     |        | Orixa,           | 324     |
| Nona,               | 16     | Orlah, -         | 94      |
| Nonnosi, riv.       | 266    | Orlow,           | 186     |
| Nonocelo, v. Jan    | icoli. | Ormus, Ise,      | 30I,    |

| 456             | T A       | BLE           |              |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| Détroit ,       | . 80      | Pagan , Ife   | , 40%        |
| Oromi,          | 306       | Pago, Isle,   | . 16         |
| Ortous,         | 268       | Pahan,        | 343 , 345    |
| Olacka,         | 392       | Paias,        | 121          |
| Ofero, Ise,     | 16        | Palambuan,    |              |
| Ofmandgik,      | 112       | Paliacate,    | 333          |
| Ofekor,         | 180       | Palimban,     | 420          |
| Osourgeti, v.   | Uflur-    | Palkati, L    | ac, 255      |
| geti.           |           | Palmofa, I    | le, 72       |
| Osa, Mont.      | 59        | Paloway, L    |              |
| Oilam,          | 27        | Pampanga,     |              |
| Offero,         | <b>16</b> | Panay on Pa   | inayotton,   |
| Ostiacks,       | 202       | Isle,         | 407          |
| Ostrowina, v.   | Jablo-    | Pandoures,    | 14           |
| nitz.           |           | Pao-Hing,     | 372          |
| Otdia, v. Siam. |           | Pao-Ning,     | 375          |
| Otrar,          | 252       | Paoting,      | 367          |
| Oue-Kiun,       | 373       | Papagni,      |              |
| Ouei-Ning,      | 379       | Paragoya,     | Ise, 407     |
| Ouen-Tcheou ,   | 371,,     | Paranda,      | 330          |
|                 | 372       | Pario, Isle,  | 69           |
| Oufou, Isle,    | 398       | Parnasse, A   | f. 61        |
| Oufou-Chima,    | Isles,    | Paffarow itz  | , 25         |
|                 | 398       | Pafliman,     | 420          |
| Ougel,          | 321       | Pat-chong-c   | han , Iste , |
| Oulubad,        | 108       |               | 398          |
| Ougely,         | 323       | Patana,       | 343 , 345    |
| Ouguan, Isle,   | 402       | Pathmos, I    | se , v. Pal- |
| Ourdoukent,     | 258       | mofa.         |              |
| Oulchar,        | 103       | Patna,        | 322, 324     |
| Ou-Tcheou,      | 378       | Patras,       | 63           |
| Ozaca,          | 3 9 2     | Paufalca,     | 27           |
| Р.              |           | Pé-tché-li,   | v. Peking.   |
| <b>D</b>        |           | Pêcherie ( co | ôre de la),  |
| PARN, v. Pa     |           |               | 335, 336     |
| Pacem,          | 420       | Pechia,       | 26           |
| Pacho,          | 325       | Pedir,        | 420          |
| Padang,         | 420       | Pégou,        | '34I         |
| Padipola ,      | . 436     | Peking,       | 358,359      |
|                 |           |               | Pelimsk,     |

| ALPHAB                  | ETIQUE. 457                  |
|-------------------------|------------------------------|
| Pelimsk, 216            | Il Porto di Costanza,        |
| Pelion, M. 59           | v. Constance.                |
| Pendaia, 124            | Porto-Gallo, 431             |
| Pengab, 319             | Porto-Mandato ouMan-         |
| Pensa, 185              | tado, 406                    |
| Pera, 52                | Porto novo, 335              |
| Pera, 343               | Posolsk, 230                 |
| Permie , 186, 187       | Poue-Moluque, 436            |
| Perle, 290              | Poulisdou - Moluque,         |
| Petapoli, 333           | 436                          |
| Pétigoriens, 244, 245   | Poulan, 381                  |
| Petites Dardanelles, 62 | Poutala, M. 260              |
| Petrella, 60            | Poyanghou, Lac, 369          |
| Petrowsk . 185          | Previza, 61                  |
| Philiba, v. Philippo-   | Priaman, 420                 |
| poli.                   | Proflaviza, v. Chiuf-        |
| Philippines, Isles, 403 | tenge.                       |
| -Nouvelles, 409         | Przecop, 6                   |
| Philippopoli, 28        | Pudna, 13                    |
| Piasiga, 219            | Pulo-Condor, 347             |
| Pic d'Adam, 429         | Puloam, Isle, 405            |
| Picd'Antoine, 384       | Pulorin, Ise, 414            |
| Pighiton , v. Wihitz.   | Purhola, 322                 |
| Ping-Leang, 375         | Pyschkorica, 187             |
| Ping-lo, 378            |                              |
| Ping-Yang, 374          | Q. (                         |
| Ping-Yvc, 379           | Quambin, 356<br>Quambia, 350 |
| Pingjang, v. Kingki-    | UAMBIN, 350                  |
| tao.                    |                              |
| Pintados (los) v.Cebu.  | Quang-Nan, 379               |
| Pirée, Port, 61         | Quang-si, 379                |
| Pitan, 327              | Quang-lin, 369               |
| Pitesch, 13             | Quang-Tcheou, 376            |
| Podgoriza, 60           | Queda, 345                   |
| Ponticheri', 334        | Quei-Ling, 378               |
| Popiza                  | Quei-Tcheou, 375             |
| Port de la Sonde, 415   | Quelpaerrs, Isle, 381        |
| Portes de Trajan, v.    | Quemoy, Isle, 371            |
| Trajanac.               | Quilam, 407                  |
| Tome VII.               | . <b>V</b>                   |

| <b>4</b> ) •                    | BLE                      |
|---------------------------------|--------------------------|
| Quinhin, 350                    |                          |
|                                 | Ruki, v. Rucs.           |
| R.                              | Runran, 350              |
| <b>49</b>                       | Russie Afiatique, 176    |
| RACCA, 152                      |                          |
| Radja, 171                      | <b>S.</b>                |
| Ragule, 17                      | • •                      |
| Ragusi-Vecchio, ibid.           | JABA, v. March.          |
| Rajapour, 331                   | Sabandgeh, 93            |
| Ramanaburan 335                 | Sabiaca, 60              |
| Ramla, 145, 146                 | Sabioncello , 17         |
| Ramsaik, 185                    | Sablestan, v. Zablistan. |
| Rantipore, 321                  |                          |
| Baolconde, 331                  | Sacay, 392, 393          |
| Ras-ain, 152                    | Sadraspatan, 333         |
| Rasca, riv. 21                  | Safet, 138               |
| Rascie, 21                      | Saghalien , v. Amur.     |
| Rasec, 302                      | Saghalien, Isle, 383     |
| Rebnic, 143                     |                          |
| Reilocos, 406                   | Sajansk, M. 201          |
| Rescht, 304                     | Saicza, 20               |
| Retimo, 69                      | Saikokf, v. Ximo.        |
| Rhodes, Iste, 73 & Suiv.        | S. Ange, v. Aguignan.    |
| Rione , riv. 167, 171           | S. Charles, Ise, v. Sa-  |
| Ris, 13                         | rigan.                   |
| Rifano, 16                      | S. David,                |
| Rifow, 27                       | S. Diomide, Ise, 233     |
| Risch, 114                      |                          |
| Rodosto, 5.5                    | S. Ignace, v. Pagan.     |
| Roha, v. Orfa.<br>Rom-Kala, 128 | S. Jean , Ifte , 408     |
| Rom-Kala, 128                   | S. Jean , v. Guaham.     |
| Romanie, 156<br>Romanie, 28     | S. Joachim, v. Ana-      |
| Romanie, 28                     |                          |
| Kolaigate, 280                  |                          |
| Roschdertwensk, 211             | S. Laurent, Ise, 233     |
| Roftow, 7                       | S. Philippe, v. Ouguan.  |
| Rota, Ile, 492                  | S. Pierre & S. Paul, v.  |
| Roum, IIO                       |                          |
| Rucs, 170                       | S. Pierre & S. Paul, v.  |

| ALP                  | HAB    | ETLQUE.           | 439         |
|----------------------|--------|-------------------|-------------|
| Strielki.            |        | Sarenza,          | 303         |
|                      | 7,19   | Sargultzar, v. Hé | rat.        |
| S. Thome, v. N       | Ielia- | Sarigan , Ise,    | 401         |
| pur.                 |        | Sarogo,           | 400         |
| Sainte Maure, Ift    | , 66   | Sarpana, Isle,    | 402         |
| Sainte Anne, v.      | Sar-   | Sart,             | 103         |
| pana.                |        | Sarukhan , 🔻      | 105         |
| Saipan , Isle ,      | 402    | Sarvan, .         | 304         |
| Saissan, Lac,        | 255    | Satalie, v. Antha | liá         |
| Sajansk ,            | 223    | Satara,           | 3.32        |
| Salayo, Isle,        | 411    | Satignan,         | 324         |
| Salemiah,            | 136    | Satçuma,          | 594         |
| Saliieh, .           | 140    | Sava,             | 300         |
| Saline,              | E 24   | Saycock, v. Ximo  | ) <b>.</b>  |
| Salmas,              | 306    | Scander;          | 13/4        |
| Salmydis,            | 55     | Scanderona,       | 128         |
| Salona,              | 16     | Scardone,         | 12          |
| Salone,              | 61     | Scarpanto; Isle,  | 1/2         |
| Salonichi,           | 57     | Schalaginskoi,    | 2 33        |
| Salt.,               | 147    | Schamaki,         | 300         |
| Saman <b>iu , M.</b> | 93     | Scheitakow,       | 126         |
| Samarcand,           | 248    | Schelates,        | 25%         |
| Samarowsk ,          | 216    | Schelefinsk,      | 2.84        |
| Samarsk ,            | 181    | Schilka, v. Amur  | •           |
| Sambal ,             | 322    | Schio, v. Chio.   |             |
|                      | .417   | Schiras,          | 300         |
| Samira,              | 155    | Schirvan,         | 395         |
| Samo , Iste ,        | 71     | Schuralinsk,      | 200         |
| Samojedes,           | 101    | Scio , v. Chio.   |             |
| Samfoun,             | 112    | Scopia, 23        | . 45        |
| Şamuqui,             | 395    | Scutari,          | 60          |
| Sanaa,               | 283    | Scutari, v. Uskud |             |
| Sanchian, Iste,      | 378    | Se-Ming .         | 378         |
| Sandar ,             | 342    | Se-Nan,           | 349         |
| Sandor .             | 13     | Sc-Tcheou         | <i>3</i> 79 |
| Santschursk .        | 1.86   | Se-Tching.        | 378         |
| Saransk ,            | 185    | Se-Tchuen,        | 375         |
| Saratow,             | 185    | Sebaste,          | 147         |
| Sardique.            | 26     | Sebenico,         | 16          |
|                      |        |                   |             |

| <b>1</b> 60       | T A 1   | BLE                    |                |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|
| Secandra,         | 319     | Siaram,                | 34             |
| Seger, 275        | , 281   | Siba,                  | 32             |
| Segestan, v. Sig  | istan.  | Siberie,               | 18:            |
| Segna ou Segni,   | 1480    | Sibir,                 | . r88          |
|                   | 35      | Sibirka , <i>riv</i> . | 188            |
| Selef-Keh,        | 121     | Sidigazi ,             | 108            |
| Sclenti,          | 102     | Sidisheheri,           | 116            |
| Scleucie,         | 156     | Sidonaia,              | 140            |
| Selinginsk,       | 228     | Sifans,                | 269            |
| Selybria,         | 35      | Sigistans,             | 302            |
| Semendria, 1      | 3, 25   | Sihon, riv. v.         | Sir.           |
| Semisat,          | 119     | Sikokf, v Xic          | осо.           |
| Semnam,           | 305.    | Silistria,             | 27             |
| Sempalar,         | 215     |                        | 185            |
| Senguerhasara,    | 304     | Sinai , M.             | 277            |
| Senn,             | 153     | Sind, v. Tarta         | <b>l.</b>      |
| Seorgia,          | 171     |                        | Inde.          |
| Sephaon, v. Isp   | pahan.  | Singora,               | 345            |
| Seraio,           | 55      | Sinjar,                | 151            |
| Seraio, v Bosna   | Séraio. | Sinub,                 | 110            |
| Serenegal,        | 317     | Sior, v King           | kita <b>o.</b> |
| Sereport,         | 323     | Sir, riv.              | 247            |
| Sereth,           | . 13    | Siraf,                 | 301            |
| Serpilati, v. Sei | vie.    | Sirino,                | 312            |
| Servat, M.        | 283     | Sis,                   | 118            |
| Servie,           | 2 }     | Sis,                   | 162            |
| Serviens, ibid.   | ,       | Sisto,                 | 27             |
| Setines, ·        | 61      | Silopoli,              | 55             |
| Seydc,            | 137     | Sitia,                 | 69             |
| Sham, v. Syric    | •       | Sitzu ,                | . 393          |
| Shapour,          | 326     | Şivarca ,              | 384            |
| Shat-ul-Arab. 1   | iv. 157 | Sivas,                 | 111,041        |
| Shereban,         | 155     | Smyr 10, v. Iz         | mir.           |
| Sherezour,        | 1 58    |                        | 2 I F          |
| Shibam ,          | 282     |                        | 375            |
| Si Ngan,          | 375     |                        |                |
| Si Nguen.         | 378     | Soczi, v. Soch         |                |
| Siam, 342, 34     | 3 - 344 |                        | D1             |
| Siano-Yang        | 271     | Sociah                 | 0.4            |

| ALPH.                 | ABI        | ETIQUE.            | 461    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| Sohali ,              | <b>321</b> | Strielki,          | 228    |
| Sohar,                | 280        | Stroganow,         | 187    |
| Solapur ;             | 330        | Su-Tcheou,         | 375    |
| Soliapur , v. Sola    | our.       | Succadano,         | 416    |
| Solkamsk,             | 186        | Suda,              | 68     |
| Solons,               | 266        | Sughut,            | rog    |
| Soltanie,             | 300        | Sulotofo, v. Sifto |        |
| Sonde, <i>Islės</i> , | 415        | Sultan-Eughuy,     | 108    |
| -Détroit s            | 80         | Sumatra, Iste,     | 417    |
| Song-Kiang, 167       | , 369      | Sungar , Détroit , | , 80 , |
| Songari, riv.         | 265        |                    | 386    |
| Songion , Ife,        | 402        | Sur,               | 137    |
| Sophie,               | 26         | Suram ,            | 175    |
| Soret.                | 325        | Surate,            | 320    |
| Souadou,              | 436        | Surgutsk,          | 216    |
| Soumelpour,           | 324        | Suriaon,           | 341    |
| Sou-Tcheou, 367       | , 369      | Sursk,             | 185    |
| Spalato,              | 16         | Surungo,           | 393    |
| Spaskoi,              | 226        | Sufter,            | 300    |
| Spassi,               | 60         | Swiask,            | 185    |
| Spatania,             | 60         | Swinar,            | 20     |
| Spina-longa,          | 68         | Syrie,             | 116    |
| Spintcha, riv.        | 305        | •                  |        |
| Spoloschensk,         | 227        | T.                 |        |
| Stagnara,             | 55         | T)                 |        |
| Stagno-Grande,        | 17.        | T ABARIEH, Lac     | c, 138 |
| Statimene, Iste,      | 70         |                    | 148    |
| Stamboule, v. C       | Conf-      | Tabillola,         | 412    |
| tantinople.           |            | Tabouc,            | 407    |
| Stan-co, Isle, v.     | Cos.       | Tabristan , v. Ma  | azan-  |
| Stanchin,             | 381        | deran.             |        |
| Staroversi,           | 206        | Tabuco,            | 411    |
| Stellar, v. Libano    | ova.       | Tacapfi,           | 384    |
| Stephanesti .         | <b>r</b> 3 | Tacuxima, Isle,    | 395    |
| Stevano,              | 55         | Tadmor,            | 136    |
| Stives,               | 62         | Taffaso ,          | 412    |
| Stobi,                | 59         | Tai-Ping, 367      | , 378  |
| Stovouschane,         | 12         | Tai-Tcheou,        | 371    |
| Stravicho,            | 55         | Tai-Tong,          | 374    |
| •                     |            | V iii              | • • •  |

| 452                | TAB      | L E               |        |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| Tai-Van,           | 370      | Tchang-Tcheou,    | 3673   |
| Tai-Yven,          | 374      | <b>370</b> ,      |        |
| Talenga,           | 326      | Tchang-Te, 372    | 371    |
| Tali-Fou,          | 379      | Tchao-Tcheou,     | 376    |
| Taman,             | 245      | Tche-Kiang,       | 371    |
| Tamfui,            | 401      | Tcheo-King,       | 376    |
| Tanasserim, 34     | 13.345   | Tchcou-Hiung,     | 379    |
| Tandaye,           | 407      | Tchi-Tcheon,      | 367    |
| Tangu,             | 341      |                   | 167,   |
| Tangut,            | 268      |                   | 369    |
| Tanjaor,           | 335      | Tchin-Kiang,      | 379    |
| Tanyu,             | 269      | Tchin-Ngan,       | 378    |
| Tapeterkam,        | 7        | Tchin-Ton,        | 375    |
| Tapta, riv.        | 321      | Tchin-Yven,       | 379    |
| Tara,              | 213      | Tching-Tcheou,    | 372    |
| Tarabolos, v.      | Tripoli. | Tchiouroum,       | 112    |
| Tarcou,            | 243      | Tchong-King,      | 375    |
| Tarlous,           | 111      | ~ 1 ~ 1           | 37I ,  |
| Tartares d'Ajul    | ka, v.   |                   | 374    |
| Torgauts.          |          | Te-Ngan,          | 372    |
| Tartarie,          | 234      | Technia,          | 11     |
| - petite,          | Š        | Tehama,           | 288    |
| petite, —Chinoise, | 263      | Tehameh.          | 27.5   |
| -Russenue,         | 241      | Tekich,           | 103    |
| Tartask,           | 211      | Tekin,            | 11     |
| Taschkant,         | 252      | Tekrit,           | 153    |
| Tashkunt, v.       | Tasch-   | Tel-Hamdoun,      | 120    |
| kant.              | •        | Tel-Ustaubeh,     | 153    |
| Tassewskoi,        | 225      | Teleskoi-Osero, 1 | v. Al- |
| Tatao, v. Oufo     | ou.      | tin.              |        |
| Tatta,             | 325      | Temar,            | 185    |
| Taules,            | 245      | Tempée,           | 59     |
| Taurana,           | 347      | Tencheou, Ise,    | 374    |
| Tauris,            | 305      | Tenedo, Ise,      | 70     |
| Tavisk,            | 232      | Teng-Tcheou,      | 373    |
| Tay - Pinchan      |          | Teno, Ise,        | 69     |
|                    | 398      | Terabésoun, v. T  | rebi-  |
| Taz, Golfe,        | 217      | fonde.            | •      |
| Tchang-Tcha,       | 372      | Terek, riv.       | 181    |

| ALPHABETIQUE. 463                      |                                 |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Tergovisk, .13                         | Tolema, 340                     |  |  |  |
| Terki, 245                             | Toli,                           |  |  |  |
| Termech, riv. 112                      | Tolo, 411                       |  |  |  |
| Ternate, Ife, 412                      | Tom, riv. 198                   |  |  |  |
| Ternovo, 27, 59                        | Tomis, 27                       |  |  |  |
| Terralta, Ifle, 415                    | Tomsk, 225                      |  |  |  |
| Terre de la Compagnie,                 | Tong-Gin, 379                   |  |  |  |
| 384                                    | Tong-Tchang, 373                |  |  |  |
| Terre de la Compagnie,                 | Tong-Tchien, 375                |  |  |  |
| 387                                    | Tongoules, 230                  |  |  |  |
| Terre des Etats, 384                   | Tonker, 260                     |  |  |  |
| Terre de Gama, 387                     | Tonsa, 395                      |  |  |  |
| Teffoi, Détroit, 80                    | Tophana, 53                     |  |  |  |
| Thaiovan, 400                          | Torgauts, 180,254               |  |  |  |
| Théaco, Ise, 66                        | Tortola, 136                    |  |  |  |
| Théodosie, 8                           | Totai, 340                      |  |  |  |
| Thermopiles, 59                        | Tou-Yun, 379                    |  |  |  |
| Thonaoa, 350                           | Trajanac, 27                    |  |  |  |
| Thous, v. Meschet.                     | Trajanopoli, 29                 |  |  |  |
| Tibet, 259. — petit.                   | Tranquebar, 335                 |  |  |  |
|                                        | Trau, 16                        |  |  |  |
| Ticou, 420                             | Travancor, 337                  |  |  |  |
| Tidor, Ife, 412                        | Trebigna, 17                    |  |  |  |
| Tidis, 174                             | Trebigna-Ombla, 17              |  |  |  |
| Tilladou-Matis, 436                    | Trebisonde, 113                 |  |  |  |
| Timor, Ife, 415                        | Trevenepatan, 335               |  |  |  |
| Tina, 20                               | Tricala, 57,59                  |  |  |  |
| Tine, Ife, v. Teno.                    | Trichipali, 336                 |  |  |  |
| Ting-Tcheou, 370                       | Trinquilimale, 431 Tripoli, 135 |  |  |  |
| Tingises, v. Tungou-<br>ses.           |                                 |  |  |  |
|                                        |                                 |  |  |  |
| Tiniam, Isle, 402<br>Tiourkoustan, 253 | miazin.                         |  |  |  |
|                                        | Trois-Rochers, v. Tu-           |  |  |  |
| Tipra, 340<br>Tireh, 104               | nas.                            |  |  |  |
| Tiumensk, 209                          | Troisk, 230                     |  |  |  |
| Tobolsk, 205, 211                      | Troitzk, 224                    |  |  |  |
| Tokat, 111                             | Troizkaia-Krepost,229           |  |  |  |
| Tokuch, v. Xicoco.                     | Tsanli, v. Tibet.               |  |  |  |
| *                                      | V iv                            |  |  |  |
|                                        | • -•                            |  |  |  |

| 464              | T A    | BLE                  |        |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| Tlanpou, riv.    |        | Tutucurin;           | 536    |
| Tiao-Tatles,     | 267    | Tzamaneni.           | 718    |
| Tichang - Tungy  | en ,   |                      |        |
|                  | 366    | U.                   |        |
| Tichansk,        | 221    | TT                   |        |
| Tschao-sien, v.  | Corée. | U BINSK              | 222    |
| Tschebaksar,     | r85    | Udinsk, 225          | , 229  |
| Tschebar, Lac,   | 208    | Udsk,                | 232    |
| Tschebarkuskaia  | , 208  | Ufa,                 | 181    |
| Tscherdyn,       | 186    | Ufimski,             | 182    |
| Tschernoyar,     | 180    | Uiskaia,             | 209    |
| Tschiliabinskaia | , 208  | Ukly - Karagaisk     | aia ,  |
| Tíchukíchi,      | 203    |                      | 209    |
| Tsi-Nan,         | 373    | Ulagola, Mont.       | 27 I   |
| Tin - Tcheou,    | 373 .  | Uluken, riv.         | 199    |
|                  | 378    | Umar , v. Obi.       |        |
| Tsuen,           | 370    | Urac , <i>Isle</i> , | 402    |
| Tſunhoa,         | 367    | Mont.                | 201    |
| Tiwornick, v.    | Zwor-  | Urack, riv.          | 200    |
| nick.            |        | Urga,                | 276    |
| Titicicar,       | 266    | Urga, v. Harcas      | •      |
| Tuban,           | 427    | Urgens,              | 249    |
| Tunas, Ise,      | 402    | Uriez, Détroit.      | 80     |
| Tungouses,       | 202    | Urik,                | 228    |
| Tungusca, riv.   | 199    | Urlum,               | 186    |
| Tunkat, v. Tiou  | rkouf- | Urt - Kameno - G     | orsk , |
| tau.             |        |                      | 215    |
| Tunquin ,        | 347    | Urt-Tunguskoi,       | 225    |
| Turckmans,       | 250    | Urtkuskoi,           | 226    |
| Turcomanie, 16   | 0, 250 | Uruna,               | 306    |
| - 1              | 251    | Ulbecs,              | 246    |
| Turfan,          | 258    | Uscup, v. Scopia     | l.     |
| Turinsk,         | 209    | Ulkudar,             | 93     |
| i urquerian,     |        | Usurgeti,            | 172    |
| Turquie d'Euro   | pe , I | Utschun, riv.        | 200    |
| d'Afic ,         | 88     |                      |        |
| Turuchansk, v.   | Man-   | <b>V.</b> .          |        |
| gazea.           |        | . <b>T</b> 7         |        |
| Tullin.          | 20     | VACUP,               | 20     |

| ALPHABETIQUE. 465 |            |                 |      |
|-------------------|------------|-----------------|------|
| Valaquie,         | <b>r</b> 3 | Witimsk.,       | 23 E |
| Valona,           | 60         | Wogulitzes,     | 202  |
|                   | , 163.     | Wuiskoi,        | 206  |
| Lac ,             | 163        |                 | •    |
| Varoda,           | 327        | <b>X.</b>       |      |
| Vardar,           | 58         | V               | 4    |
| Varne,            | 27         | X AMUEN, Ife    | 374  |
| Varnitz,          | 11         | Xao,            | 37 I |
| Vafigli,          | 55         | Xenoxua,        | 59   |
| Vasluy,           | 13         | Xicoco, Isle,   | 394  |
| Veglia, Isle,     | 16         | Ximano,         | 393  |
| Verbozania,       | 20         | Ximo, Isle,     | 394  |
| Yerde, Iste,      | 409        | Ximonasequi,    | 392  |
| Veria,            | 58         | Xinano, v. Xima |      |
| Verschoture,      | 205        | Xunta,          | 367  |
| Viatka,           | 186        |                 |      |
| Victoire ( la ),  | 413        | Y.              |      |
| Vingrela,         | 331        | $\mathbf{v}$    |      |
| Viransheher,      | 108        | Y Ar,           | 376  |
| Vilapour,         | 329        | Yambo,          | 289  |
| Viscontado,       | 124        | Yang-Tcheou,    | 367  |
| Vodana,           | 280        | Yao-Ngan,       | 379  |
| Volga, riv.       | 178        | Yarken,         | 257  |
| Volo,             | 59         | Yatrib,         | 289  |
| Votiakes,         | 186        | Ycheou,         | 381  |
| Vou-Tchang,       | 372        | Yédo,           | 393  |
| Vou-Tcheou,       | 369        | Yemen, 275, 280 |      |
| Vourla, v. Orlah. | ,          | Yen-Ngan,       | 375  |
|                   |            | Yen-Ping,       | 370  |
| W.                |            | Yen-Tcheou,     | 373  |
| TV!               |            | Yen-Yang,       | 372  |
| WASILIGOROD       | , 185      | Yesd,           | 300  |
| Walit,            | 156        | Yesso, v. Jeso. |      |
| Werchiaizkaia,    | 209        | Yo-Tcheou,      | 372  |
| Wercho-Tagilsk,   | 206        | Youg-cheu,      | 369  |
| Widdin,           | 26         | Yfun-y,         | 375  |
| Wihitz,           | 15         | Yun-Nan, 378,   |      |
| Wilni, riv.       | 200        | Yung-Pe,        | 379  |
| Witim, riv.       | 200        | Yung-Ping,      | 367. |

| 466          | T A   | B L E.             |      |
|--------------|-------|--------------------|------|
| Yung-Tchang, | 379   | Zenderoud, riv.    | 195  |
| Yung-Tcheou, | 372   | Zeng, v. Segna.    |      |
| Yupi,        | 265   | Zeques,            | 170  |
| Yuping       | 371   | Zialinskoi,        | 206  |
| Yven-Kiang,  | 379   | Ziapinskoi,        | 217  |
| Yven-Tcheou, | 369   | Zileh,             | 113  |
|              | •     | Ziques ,           | 245  |
| z.           |       | Zonchio,           | 63   |
| 77           |       | Zorza,             | 13   |
| Z ABLISTAN,  | 302   | Zuchria , v. Jeniz | zar. |
| Zante, Iste, | 67    | Zulfa, v. Julfa.   |      |
| Zara,        | 16    | Zwornick,          | 10   |
| Zebid, 289   | , 188 | Zywilsk .          | 185  |

Fin du Tome VII.



## ERRATA.

Pag. 177, lig. 11. Tolosk, lifez Tobolsk.

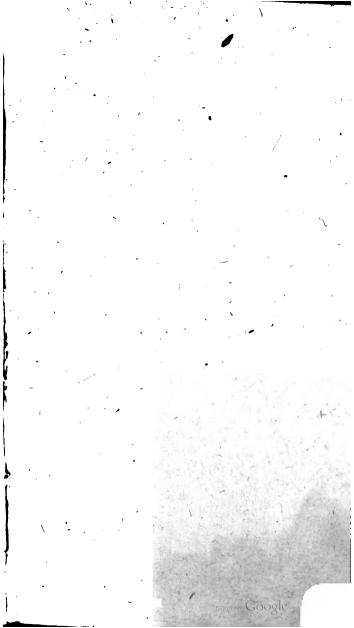

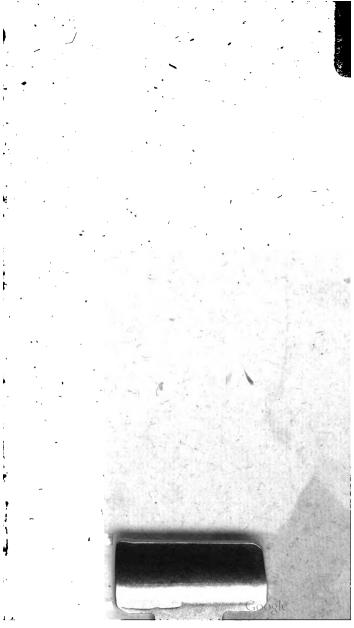

